

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

### Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- Non fare un uso commerciale di questi file Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + Non inviare query automatizzate Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + Conserva la filigrana La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

### Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da http://books.google.com



PRESENTED BY

Dunston

**4 4** (

# Vet. 9 tal. TV A. 312

Tester Dunten Jan 1 1874 CRome.

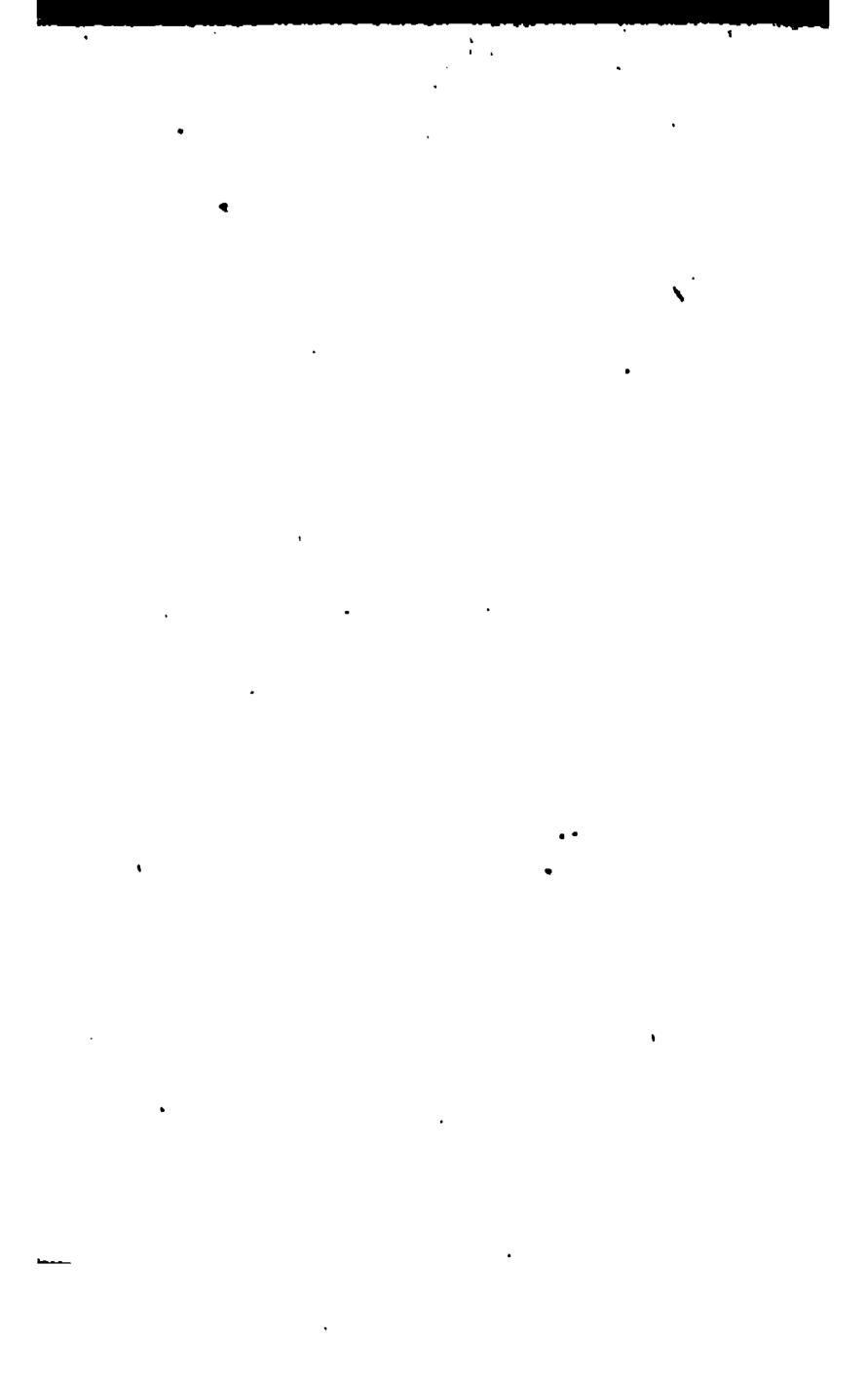

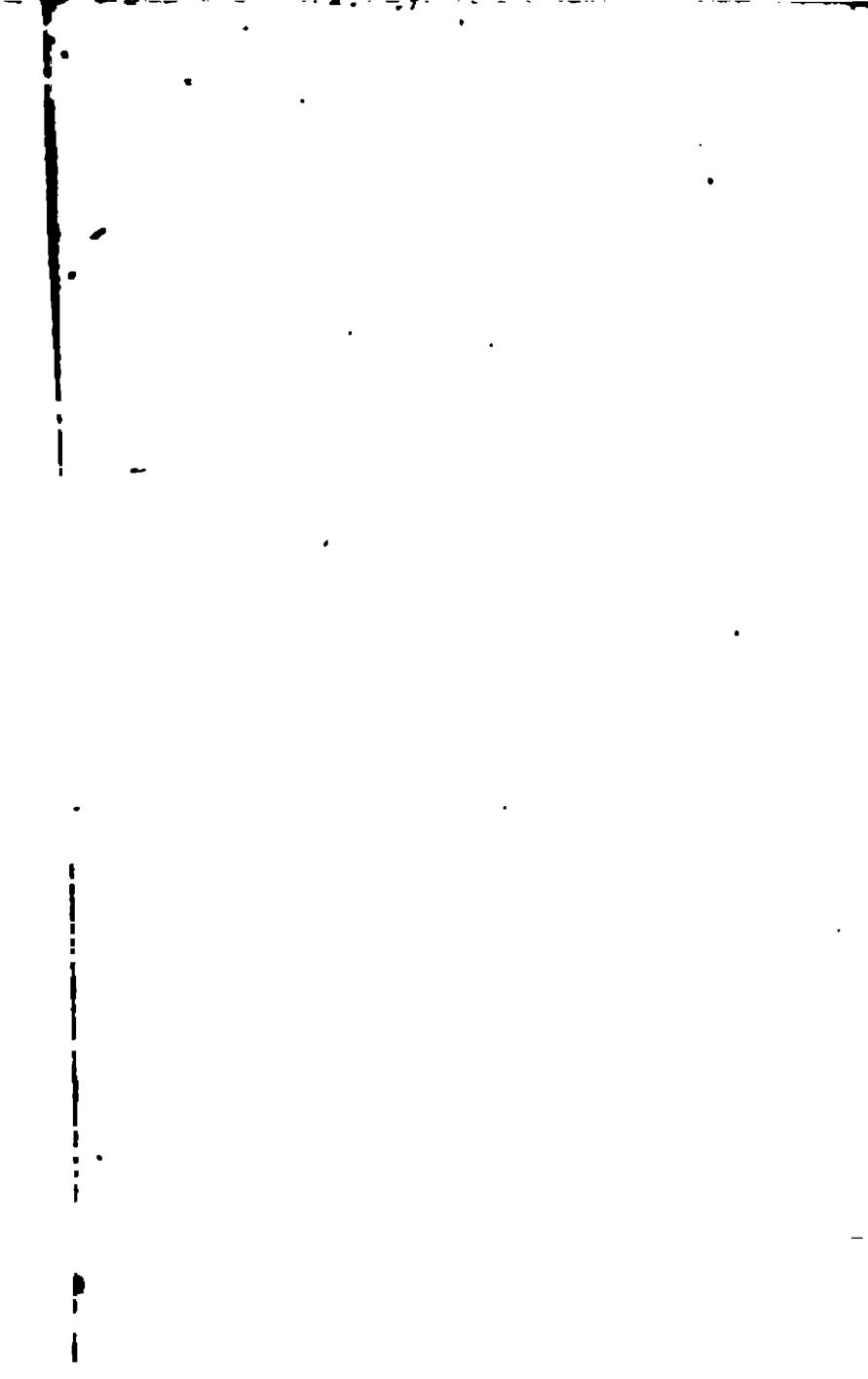

TOPOTATO TARRO

.

## LA

# GERUSALEMME LIBÉRATA

DI

TORQUATO TASSO.



FIRENZE, g. barbèra, editore.

1869

UNIVERSITY OF MAY 1984
OF OXFORD

BRARY

# TORQUATO TASSO.

Da Bernardo Tasso bergamasco, scrittore insigne di versi e di prose, e da Porzia de'Rossi, femmina bella e castissima, nacque Torquato in Sorrento, agli 11 di marzo del 1544. Cominciò la fortuna a perseguitarlo per tempo: perchè, decenne, dovette abbandonare la madre e la sorella, e col genitore dividere lo scarso ed amaro pane dell'esilio e delle corti. Nonostante studiò in Roma, in Padova e in Bologna le lettere e la filosofia. Voleva Bernardo che attendesse alle leggi: ma egli scrisse a diciott'anni il Rinaldo, e tentò a venti il

1

Goffredo, mostrando al padre che la natura l'avea fatto poeta. La poesia e la perizia delle arti cavalleresche lo introdussero alla corte di Ferrara; dove provò i favori del cardinale Luigi e del duca Alfonso, e l'affetto delle Estensi sorelle. Di questo affetto molto s'è pensato, e troppo scritto; favoleggiato anche. Leggendo discretamente i versi di Torquato e le lettere, troviamo segni di stima molti per ambedue, ne troviamo di simpatia e d'affetto puro e gentile. Null'altra cosa è certa. Ma ormai il nome del Tasso non si disgiunge da quello di Eleonora; e la tradizione di questo amore va rispettata, perchè nulla detrae alla fama degli amanti, molto conferisce alla gloria. Di là traggono alcuni la cagione della settenne prigionia a cui fu condannato il poeta cortigiano : meglio è credere che fosse uno de' pretesti del duca; al quale increbbe che il Tasso avesse cercato

il servizio de Medici, e che si fosse doluto di lui con parole sdegnose. Aggiungasi l'invidia dei cortigiani e degli emuli letterati, che di mala voglia vedevano l'autore dell'Aminta vicino ad assidersi con il poema della Gerusalemme fra Omero e Virgilio. Fu chiuso dunque il Tasso in Sant'Anna, quasi uomo che avesse perduto l'intelletto; e lo spedale si cambiò in un carcere, penoso più all'animo che al corpo. Quivi, smentendo chi lo voleva mentecatto, scrisse vari dialoghi filosofici, e la maggiore e miglior parte delle lettere: documenti. splendidissimi della dottrina sua, dell'ingegno e del cuore. Restituito, a preghiera di principi, nella sua libertà, errò sempre di corte in corte, di luogo in luogo, chiedendo ai grandi e agli amici qualcosa per coprire la nudità e per cacciare la fame. In tali angustie, a cui si aggiunsero i dubbi religiosi, le abituali infermità e le

censure de' pedanti, visse infelicissimo sino al decimo lustro: e Roma lo vide languire in uno spedale; lo vide battere alla porta di un monastero per domandare un letto su cui morire, e un sepolcro in cui posare da tanti dolori. A quest'ultimo gemito del poeta Roma si scosse, e quasi vergognosa si preparò a cingergli dell' alloro le tempie. Ma l'alloro fu deposto sul feretro. Torquato Tasso spirava in Sant' Onofrio, il 25 d'aprile del 1595, perdonando all'ostinata fortuna e all'ingratitudine del mondo, che vollero (com' egli medesimo scrisse) aver la vittoria di condurlo alla sepoltura mendico.

C. GUASTI.

# LA GERUSALEMME LIBERATA.





### LA

# GERUSALEMME LIBERATA.

### CANTO PRIMO.

### ARGOMENTO.

Goffredo riceve un messo di Dio, viene eletto da' principi capitano, passa in rassegna l'esercito, e move all'impresa.

Canto l'armi pietose, e il Capitano
Che il gran sepolcro liberò di Cristo:
Molto egli oprò col senno e con la mano:
Molto soffrì nel glorioso acquisto:
E invan l'inferno a lui s'oppose, e invano
S'armò d'Asia e di Libia il popol misto;
Chè il Ciel gli diè favore, e sotto ai santi
Segni ridusse i suoi compagni erranti.

O Musa, tu che di caduchi allori
Non circondi la fronte in Elicona,
Ma su nel cielo infra i beati cori
Hai di stelle immertali aurea corona,
Tu spira al petto mio celesti ardori,
Tu rischiara il mio canto, e tu perdona
Se intesso fregi al ver, se adorno in parte
D'altri diletti, che de' tuoi, le carte.

Sai che là corre il mondo, ove più versi Di sue dolcezze il lusinghier Parnaso; E che il vero condito in molli versi, I più schivi allettando ha persuaso; Così all'egro fanciul porgiamo aspersi Di soave licor gli orli del vaso; Succhi amari ingannato intanto ei beve, E dall'inganno suo vita riceve.

Tu, magnanimo Alfonso, il qual ritogli Al furor di fortuna, e guidi in porto Me peregrino errante, e fra gli scogli E fra l'onde agitato e quasi absorto, Queste mie carte in lieta fronte accogli, Che quasi in voto a te sacrate io porto: Forse un dì fia che la presaga penna Osi scriver di te quel ch'or n'accenna. E ben ragion (s'egli avverrà che in pace Il buon popol di Cristo unqua si veda, E con navi e cavalli al fero Trace Cerchi ritor la grande ingiusta preda), Ch'a te lo scettro in terra, o, se ti piace, L'alto imperio de'mari altri conceda. Emulo di Goffredo, i nostri carmi Intanto ascolta, e t'apparecchia all'armi.

Già il sesto anno volgea, che in Orrente Passò il campo cristiano all'alta impresa; E Nicea per assalto, e la potente Antiochia con arte avea già presa: L'avea poscia in battaglia, incontro a gente Di Persia innumerabile, difesa; E Tortosa espugnata: indi alla rea Stagion diè loco, e il novo anno attendea.

E il fine omai di quel piovoso inverno, Che fea l'armi cessar, lunge non era; Quando dall'alto soglio il Padre Eterno, Ch'è nella parte più del Ciel sincera, E quanto è dalle stelle al basso inferno, Tanto è più in su della stellata spera, Gli occhi in giù volse, e in un sol punto e in una Vista mirò ciò ch' in sè il mondo aduna. Mirò tutte le cose, ed in Soria S'affissò poi ne'principi cristiani; E con quel guardo suo, ch'addentro spia Nel più secreto lor gli affetti umani, Vede Goffredo che scacciar desia Dalla santa città gli empi Pagani, E pien di fè, di zelo, ogni mortale Gloria, impero, tesor mette in non cale.

Ma vede in Baldovin cupido ingegno, Ch'all'umane grandezze intento aspira: Vede Tancredi aver la vita a sdegno; Tanto un suo vano amor l'ange e martíra: E fondar Boemondo al novo regno Suo d'Antiochia alti principii mira, E leggi imporre ed introdur costume Ed arti e culto di verace Nume;

E cotanto internarsi in tal pensiero, Ch'altra impresa non par che più rammenti! Scorge in Rinaldo ed animo guerriero E spirti di riposo impazienti; Non cupidigia in lui d'oro o d'impero, Ma d'onor brame immoderate, ardenti: Scorge che dalla bocca intento pende Di Guelfo, e ichiari antichi esempi apprende. Ma poi ch'ebbe di questi e d'altri cori Scorti gl'intimi sensi il Re del mondo, Chiama a sè dagli angelici splendori Gabriel, che ne'primi era il secondo. È tra Dio questi e l'anime migliori Interprete fedel, nunzio giocondo; Giù i decreti del ciel porta, ed al cielo Riporta de' mortali i preghi e il zelo.

Disse al suo nunzio Dio: Goffredo trova, E in mio nome di'lui: perchè si cessa? Perchè la guerra omai non si rinnova A liberar Gerusalemme oppressa? Chiami i duci a consiglio, e i tardi mova All'alta impresa: ei capitan fla d'essa. Io qui l'eleggo; il faran gli altri in terra. Già suoi compagni, or suoi ministri in guerra.

Così parlògli; e Gabriel s'accinse Veloce ad eseguir le imposte cose: La sua forma invisibil d'aria cinse, Ed al senso mortal la sottopose: Umane membra, aspetto uman si finse: Ma di celeste maestà il compose: Tra giovane e fanciullo età confine Prese, ed ornò di raggi il biondo crine. Ali bianche vestì, c'han d'òr le cime, Infaticabilmente agili e preste: Fende i venti, e le nubi, e va sublime Sovra la terra e sovra il mar con queste. Così vestito, indirizzossi all'ime Parti del mondo il messagger celeste: Pria sul Libano monte ei si ritenne, E si librò su l'adeguate penne;

E vêr le piagge di Tortosa poi Drizzò precipitando il volo in giuso. Sorgeva il novo Sol dai lidi eoi, Parte già fuor, ma il più nell'onde chiuso: E porgea matutini i preghi suoi Goffredo a Dio, com'egli avea per uso; Quando a paro col Sol, ma più lucente, L'Angelo gli apparì dall'oriente;

E gli disse: Goffredo, ecco opportuna
Già la stagion ch'al guerreggiar s'aspetta:
Perchè dunque trapor dimora alcuna
A liberar Gerusalem soggetta?
Tu i principi a consiglio omai raguna:
Tu al fin dell'opra i neghittosi affretta.
Dio per lor duce già t'elegge; ed essi
Sopporran volontari a te sè stessi.

Dio messagger mi manda: io ti rivelo
La sua mente in suo nome. O quanta spene
Aver d'alta vittoria, oh quanto zelo
Dell'oste a te commessa or ti conviene!
Tacque: e sparito, rivolò del cielo
Alle parti più eccelse e più serene.
Resta Goffredo ai detti, allo splendore,
D'occhi abbagliato, attonito di core.

Ma poi che si riscote, e che discorre
Chi venne, chi mandò, che gli fu detto,
Se già bramava, or tutto arde d'imporre
Fine alla guerra, ond'egli è duce eletto:
Non che il vedersi agli altri in ciel preporre
D'aura d'ambizion gli gonfi il petto;
Ma il suo voler più nel voler s'infiamma
Del suo Signor, come favilla in fiamma.

Dunque gli eroi compagni, i quai non lunge Erano sparsi, a ragunarsi invita: Lettere a lettre e messi a messi aggiunge; Sempre al consiglio è la preghiera unita: Ciò ch'alma generosa alletta e punge, Ciò che può risvegliar virtù sopita, Tutto par che ritrovi, e in efficace Modo l'adorna sì, che sforza e piace. Vennero i duci, e gli altri anco seguiro; E Boemondo sol qui non convenne.
Parte fuor s'attendò, parte nel giro E tra gli alberghi suoi Tortosa tenne.
I grandi dell'esercito s'uniro (Glorioso senato) in dì solenne.
Qui il pio Goffredo incominciò tra loro, Augusto in volto, ed in sermon sonoro:

Guerrier di Dio, ch'a ristorare i danni Della sua Fede il Re del cielo elesse, E securi fra l'arme e fra gl'inganni Della terra e del mar vi scôrse e resse; Sì ch'abbiam tante e tante in sì pochi anni Ribellanti provincie a lui sommesse, E fra le genti debellate e dome Stese l'insegne sue vittrici e il nome:

Già non lasciammo i dolci pegni e il nido Nativo noi, se il creder mio non erra, Nè la vita esponemmo al mare infido. Ed ai perigli di lontana guerra, Per acquistar di breve suono un grido Vulgare, e posseder barbara terra; Chè proposto ci avremmo angusto e scarso Premio, e in danno dell'alme il sangue sparso. Ma fu de'pensier nostri ultimo segno Espugnar di Sion le nobil mura, E sottrarre i Cristiani al giogo indegno Di servitù così spiacente e dura, Fondando in Palestina un nuovo regno, Ov'abbia la pietà sede secura; Nè sia chi neghi al peregrin devoto D'adorar la gran Tomba, e sciorre il voto.

Dunque il fatto sinora al rischio è molto. Più che molto al travaglio, all' onor poco, Nulla al disegno, ove o si fermi, o vôlto Sia l'impeto dell'armi in altro loco. Che gioverà l'aver d'Europa accolto Sì grande sforzo, e posto in Asia il foco. Quando sia poi di tanti moti il fine Non fabbriche di regni, ma ruine?

Non edifica quei che vuol gl'imperi Su fondamenti fabbricar mondani, Ov'ha pochi di patria e fè stranieri, Fra l'infiniti popoli pagani; Ove ne'Greci non convien che speri, E i favor d'Occidente ha sì lontani: Ma ben move ruine, ond'egli oppresso Sol costrutto un sepolcro abbia a sè stesso. Turchi, Persi, Antiochia (illustre suono E di nome magnifico e di cose),
Opre nostre non già, ma del Ciel dono
Furo, e vittorie inver meravigliose.
Or se da noi rivolte e torte sono
Contra quel fin che il donator dispose,
Temo cen privi, e favola alle genti
Quel sì chiaro rimbombo alfin diventi.

Ah non sia alcun, per Dio, che sì graditi
Doni in uso sì reo perda e diffonda!
A quei che sono alti principii orditi,
Di tutta l'opra il filo e il fin risponda.
Ora che i passi liberi e spediti,
Ora che la stagione abbiam seconda,
Che non corriamo alla città ch'è meta
D'ogni nostra vittoria: e che più il vieta?

Principi, io vi protesto (i miei protesti Udrà il mondo presente, udrà il futuro, Gli odono or su nel cielo anco i Celesti), Il tempo dell'impresa è già maturo:
Men diviene opportun, più che si resti;
Incertissimo fia quel ch' è securo.
Presago son, se è lento il nostro corso, Ch'avrà d'Egitto il Palestin soccorso.

Disse; e ai detti seguì breve bisbiglio:

Ma sorse poscia il solitario Piero,
Che privato fra' principi a consiglio
Sedea del gran passaggio autor primiero.
Ciò ch' esorta Goffredo, ed io consiglio:
Nè loco a dubbio v'ha, sì certo è il vero,
E per sè noto: ei dimostrollo a lungo:
Voi l'approvate; io questo sol v'aggiungo:

Se ben raccolgo le discordie e l'onte Quasi a prova da voi fatte e patite, I ritrosi pareri, e le non pronte E in mezzo all'eseguire opre impedite, Reco ad un'alta originaria fonte La cagion d'ogni indugio e d'ogni lite: A quella autorità, che, in molti e vari D'opinïon quasi librata, è pari.

Ove un sol non impera, onde i giudíci
Pendano poi de'premi e delle pene,
Onde sian compartite opre ed uffici,
Ivi errante il governo esser conviene.
Deh! fate un corpo sol di membri amici;
Fate un capo, che gli altri indrizzi e frene;
Date ad un sol lo scettro e la possanza,
E sostenga di re vece e sembianza.

Qui tacque il veglio. Or quai pensier, quai pett Son chiusi a te, sant'Aura, e divo Ardore? Inspiri tu dell'eremita i detti, E tu gl'imprimi ai cavalier nel core; Sgombri gl'inserti, anzi gl'innati affetti Di sovrastar, di libertà, d'onore; Sì che Guglielmo e Guelfo, i più sublimi, Chiamar Goffredo per lor duce i primi.

L'approvâr glialtri: esser sue parti denno Deliberare e comandare altrui. Imponga ai vinti legge egli a suo senno; Porti la guerra, e quando vuole, e a cui: Gli altri, già pari, ubbidienti al cenno Siano or ministri degl'imperi sui. Concluso ciò, fama ne vola, e grande Per le lingue degli uomini si spaude.

Ei si mostra ai soldati; e ben lor pare Degno dell'alto grado ove l'han posto; E riceve i saluti e il militare Applauso, in volto placido e composto. Poi ch'alle dimostranze umili e care D'amor, d'ubbidïenza ebbe risposto, Impon che il dì seguente in un gran campo Tutto si mostri a lui schierato il campo. Facea nell'oriente il Sol ritorno,
Sereno e luminoso oltre l'usato,
Quando co'raggi uscì del nuovo giorno
Sotto l'insegne ogni guerriero armato:
E si mostrò quanto potè più adorno
Al pio Buglion, girando in largo prato.
S'era egli fermo, e si vedea davanti
Passar distinti i cavalieri e i fanti.

Mente, degli anni e dell'oblio nemica,
Delle cose custode e dispensiera,
Vagliami tua virtù, sì ch'io ridica
Di quel campo ogni duce ed ogni schiera:
Suoni e risplenda la lor fama antica,
Fatta dagli anni omai tacita e nera;
Tolto da'tuoi tesori, orni mia lingua
Ciò ch'ascolti ogni età, nulla l'estigua.

Prima i Franchi mostrârsi: il duce loro Ugone esser solea, del re fratello: Nell'Isola di Francia eletti foro, Fra quattro fiumi ampio paese e bello. Poscia che Ugon morì, de'gigli d'oro Seguì l'usata insegna il fier drappello Sotto Clotáreo, capitano egregio, A cui, se nulla manca, è il sangue regio. Mille son di gravissima armatura;
Sono altrettanti i cavalier seguenti,
Di disciplina ai primi e di natura
E d'arme e di sembianza indifferenti,
Normandi tutti; e gli ha Roberto in cura,
Che principe nativo è delle genti.
Poi duo Pastor di popoli spiegaro
Le squadre lor, Guglielmo ed Ademaro.

L'uno e l'altro di lor, che ne'divini
Uffici già trattò pio ministero,
Sotto l'elmo premendo i lunghi crini,
Esercita dell'arme or l'uso fero.
Dalla città d'Orange e dai confini
Quattrocento guerrier scelse il primiero:
Ma guida quei di Poggio in guerra l'altro,
Numero egual nè men nell'arme scaltro.

Baldovin poscia in mostra addur si vede Co'Bolognesi suoi quei del germano, Chè le sue genti il pio fratel gli cede Or ch'ei de'capitani è capitano. Il conte de'Carnuti indi succede, Potente di consiglio e pro'di mano. Van con lui quattrocento; e triplicati Conduce Baldovino in sella armati. Occupa Guelfo il campo a lor vicino, Uom ch'all'alta fortuna agguaglia il merto: Conta costui per genitor latino Degli avi Estensi un lungo ordine e certo; Ma, german di cognome e di domíno, Nella gran casa de'Guelfoni è inserto: Regge Carintia, e presso l'Istro e il Reno Ciò che i prischi Suevi e i Reti avièno.

A questo, che retaggio era materno,
Acquisti ei giunse gloriosi e grandi.
Quindi gente traea che prende a scherno
D'andar contra la morte, ov'ei comandi;
Usa a temprar ne' caldi alberghi il verno.
E celebrar con lieti inviti i prandi.
Fur cinquemila alla partenza; appena
(De' Persi avanzo) il terzo or qui ne mena.

Seguia la gente poi candida e bionda, Che tra i Franchi e i Germani e il mar si giace, Ove la Mosa ed ove il Reno inonda, Terra di biade e d'animai ferace: E gl'isolani lor che d'alta sponda Riparo fansi all'Oceán vorace; L'Oceán, che non pur le merci e i legni, Ma intere inghiotte le cittadi e i regni. Gli uni e gli altri son mille, e tutti vanno Sotto un altro Roberto insieme a stuolo. Maggior alquanto è lo squadron britanno; Guglielmo il regge, al re minor figliuolo. Sono gl'Inglesi sagittari, ed hanno Gente con lor ch'è più vicina al polo: Questi dall'alte selve irsuti manda La divisa dal mondo ultima Irlanda.

Vien poi Tancredi; e non è alcun fra tanti (Tranne Rinaldo) o feritor maggiore, O più bel di maniere e di sembianti, O più eccelso ed intrepido di core. S'alcun'ombra di colpa i suoi gran vanti Rende men chiari, è sol follía d'amore; Nato fra l'arme amor di breve vista, Che si nutre d'affanni, e forza acquista.

E fama che quel dì che glorioso
Fe la rotta de'Persi il popol Franco,
Poichè Tancredi alfin vittorioso
I fuggitivi di seguir fu stauco,
Cercò di refrigerio e di riposo
All'arse labbra, al travagliato fianco,
E trasse ove invitollo al rezzo estivo
Cinto di verdi seggi un fonte vivo.

Quivi a lui d'improvviso una donzella, Tutta, fuor che la fronte, armata apparse: Era pagana, e là venuta anch'ella Per l'istessa cagion di ristorarse. Egli mirolla, ed ammirò la bella Sembianza, e d'essa si compiacque, e n'arse. Oh maraviglia! Amor, ch'appena è nato, Già grande vola, e già trïonfa armato.

Ella d'elmo coprissi; e, se non era Ch'altri quivi-arrivar, ben l'assaliva. Parti dal vinto suo la donna altera, Ch'è per necessità sol fuggitiva: Ma l'immagine sua bella e guerriera Tal ei serbò nel cor, qual ossa è viva; E sempre ha nel pensiero e l'atto e il loco In che la vide, esca continua al foco.

E ben nel volto suo la gente accorta Legger potria: Questi arde, e fuor di spene: Così vien sospiroso, e così porta Basse le ciglia e di mestizia piene. Gli ottocento a cavallo, a cui fa scorta, Lasciar le piagge di Campagna amene, Pompa maggior della natura, e i colli Che vagheggia il Tirren fertili e molli.

Venían dietro dugento in Grecia nati, Che son quasi di ferro in tutto scarchi: Pendon spade ritorte all'un de'lati; Suonano al tergo lor farètre ed archi: Asciutti hanno i cavalli, al corso usati, Alla fatica invitti, al cibo parchi: Nell'assalir son pronti e nel ritrarsi, E combatton fuggendo erranti e sparsi.

Tatin regge la schiera, e sol fu questi Che, Greco, accompagnò l'armi latine. Oh vergogna! oh misfatto! or non avesti Tu, Grecia, quelle guerre a te vicine? E pur quasi a spettacolo sedesti, Lenta aspettando de'grand'atti il fine. Or, se tu se' vil serva, è il tuo servaggio (Non ti lagnar) giustizia, e non oltraggio.

Squadra d'ordine estrema ecco vien poi Ma d'onor prima e di valore e d'arte. Son qui gli Avventurieri, invitti eroi, Terror dell'Asia e folgori di Marte. Taccia Argo i Mini, e taccia Artù que'suoi Erranti che di sogni empion le carte; Ch'ogni antica memoria appo costoro Perde: or qual duce fia degno di loro? Dudon di Consa è il duce; e, perchè duro Fu il giudicar di sangue e di virtute, Gli altri sopporsi a lui concordi furo, Ch' avea più cose fatte e più vedute. Ei di virilità grave e maturo Mostra in fresco vigor chiome canute: Mostra, quasi d'onor vestigi degni, Di non brutte ferite impressi segni.

Eustazio è poi fra' primi; e i propri pregi Illustre il fanno, e più il fratel Buglione. Gernando v'è, nato di re norvegi, Che scettri vanta e titoli e corone. Ruggier di Balnavilla infra gli egregi La vecchia fama, ed Engerlan ripone; E celebrati son fra' più gagliardi Un Gentonio, un Rambaldo, e duo Gherardi.

Son fra' lodati Ubaldo anco, e Rosmondo, Del gran ducato di Lincastro erede: Non fia ch' Obizo il tosco aggravi al fondo Chi fa delle memorie avare prede; Nè i tre fratei lombardi al chiaro mondo Involi, Achille, Sforza e Palamede; O il forte Otton, che conquistò lo scudo In cui dall'angue esce il fanciullo ignudo. Nè Guasco, nè Ridolfo addietro lasso, Nè l'un nè l'altro Guido, ambo famosi; Non Eberardo, e non Gernier trapasso Sotto silenzio ingratamente ascosi. Ove voi me, di numerar già lasso, Gildippe ed Odoardo, amanti e sposi Rapite? o nella guerra anco consorti, Non sarete disgiunti ancor che morti!

Nelle scole d'Amor che non s'apprende?
Ivi si fe costei guerriera ardita;
Va sempre affissa al caro fianco, e pende
Da un fato solo e l'una e l'altra vita:
Colpo, ch'ad un sol noccia, unqua non scende,
Ma indiviso è il dolor d'ogni ferita;
E spesso è l'un ferito, e l'altro langue,
E versa l'alma quel, se questa il sangue.

Ma il fanciullo Rinaldo e sovra questi, E sovra quanti in mostra eran condutti, Dolcemente feroce alzar vedresti La regal fronte, e in lui mirar sol tutti. L'età precorse e la speranza: e presti Pareano i fior, quando n'usciro i frutti: Se il miri fulminar nell'arme avvolto, Marte lo stimi; Amor, se scopre il volto.

Lui nella riva d'Adige produsse A Bertoldo Sofia, Sofia la bella A Bertoldo il possente; e pria che fusse Tolto quasi il bambin dalla mammella, Matilda il volle, e nutricollo, e instrusse Nell'arti regie; e sempre ei fu con ella, Finchè invaghì la giovinetta mente La tromba che s' udia dall' Oriente.

Allor (nè pur tre lustri avea forniti) Fuggi soletto, e corse strade ignote; Varcò l' Egeo, passò di Grecia i liti, Giunse nel campo in region remote. Nobilissima fuga, e che l'imiti Ben degna alcun magnanimo nipote. Tre anni son ch'è in guerra; e intempestiva Molle piuma del mento appena usciva.

Passati i cavalieri, in mostra viene La gente a piedi, ed è Raimondo avanti: Reggea Tolosa, e scelse infra Pirene E fra Garonna e l'Oceán suoi fanti. Son quattromila, e bene armati e bene Istrutti, usi al disagio e tolleranti: Buona è la gente, e non può da più dotta O da più forte guida esser condotta.

Ma cinquemila Stefano d'Ambuosa E di Blesse e di Torsi in guerra adduce: Non è gente robusta o faticosa, Sebben tutta di ferro ella riluce. La terra molle e lieta e dilettosa Simili a sè gli abitator produce. Impeto fan nelle battaglie prime, Ma di leggier poi langue e si reprime.

Alcasto il terzo vien, qual presso a Tebe Già Capaneo, con minaccioso volto: Seimila Elvezi, audace e fera plebe, Dagli alpini castelli avea raccolto, Che il ferro uso a far solchi, a franger glebe. In nuove forme e in più degne opre ha volto: E con la man, che guardò rozzi armenti, Par che i regi sfidar nulla paventi.

Vedi appresso spiegar l'alto vessillo
Col diadema di Piero e con le chiavi.
Qui settemila aduna il buon Camillo
Pedoni d'arme rilucenti e gravi:
Lieto ch'a tanta impresa il ciel sortillo,
Ove rinnovi il prisco onor degli avi,
O mostri almen ch'alla virtù latina
O nulla manca, o sol la disciplina.

Ma già tutte le squadre eran con bella Mostra passate, e l'ultima fu questa; Quando Goffredo i maggior duci appella, E la sua mente lor fa manifesta. Come appaia diman l'alba novella, Vo' che l'oste s'invii leggiera e presta, Sì ch'ella giunga alla città sacrata, Quant'è possibil più, meno aspettata.

Preparatevi dunque ed al viaggio
Ed alla pugna e alla vittoria ancora.
Questo ardito parlar d'uom così saggio
Sollecita ciascuno e l'avvalora.
Tutti d'andar son pronti al nuovo raggio,
E impazienti in aspettar l'aurora;
Ma il provido Buglion senza ogni tema
Non è però, benchè nel cor la prema:

Perch'egli avea certe novelle intese, Che s'è d'Egitto il re già posto in via In verso Gaza, bello e forte arnese Da fronteggiare i regni di Soria: Nè creder può che l'uomo, a fere imprese Avvezzo sempre, or lento in ozio stia; Ma d'ayerlo aspettando aspro nemico, Parla al fedel suo messaggero Enrico: Sovra una lieve saettía tragitto
Vo' che tu faccia nella greca terra.
Ivi giunger devea (così m' ha scritto
Chi mai per uso in avvisar non erra)
Un giovine regal, d'animo invitto,
Ch' a farsi vien nostro compagno in guerra:
Prence è de' Dani, e mena un grande stuolo
Sin dai paesi sottoposti al polo.

Ma perchè il greco imperator fallace Seco forse userà le solite arti, Per far che o torni indietro o il corso audace Torca in altre da noi lontane parti; Tu, nunzi o mio, tu, consiglier verace, In mio nome il disponi a ciò che parti Nostro e suo bene; e di'che tosto vegna, Chè di lui fora ogni tardanza indegna.

Non venir seco tu, ma resta appresso.

Al re de' Greci a procurar l'aiuto,
Che, già più d'una volta a noi promesso,
È per ragion di patto anco dovuto.
Così parla, e l'informa; e poi che il messo
Le lettre ha di credenza e di saluto,
Toglie, affrettando il suo partir, congedo;
E tregua fa co' suoi pensier Goffredo.

Il dì seguente, allor che aperte sono
Del lucido oriente al Sol le porte,
Di trombe udissi e di tamburi un suono,
Ond'al cammino ogni guerrier s'esorte.
Non è sì grato ai caldi giorni il tuono
Che speranza di pioggia al mondo apporte,
Come fu caro alle feroci genti
L'altero suon de'bellici istrumenti.

Tosto ciascun da gran desio compunto Veste le membra dell'usate spoglie, E tosto appar di tutte l'arme in punto; Tosto sotto i suoi duci ogni uom s'accoglie, E l'ordinato esercito congiunto Tutte le sue bandiere al vento scioglie; E nel vessillo imperïale e grande, La trionfante Croce al ciel si spande.

Intanto il Sol, che de'celesti campi
Va più sempre avanzando, e in alto ascende,
L'armi percote, e ne trae fiamme e lampi
Tremuli e chiari, onde le viste offende.
L'aria par di faville intorno avvampi,
E quasi d'alto incendio in forma splende;
E co'feri nitriti il suono accorda
Del ferro scosso, e le campagne assorda.

Il Capitan, che da'nemici aguati
Le schiere sue d'assecurar desia,
Molti a cavallo leggermente armati
A scoprire il paese intorno invia;
E innanzi i guastatori avea mandati,
Da cui si debba agevolar la via,
E i vôti luoghi empire, e spianar gli erti,
E da cui siano i chiusi passi aperti.

Non è gente pagana insieme accolta, Non muro cinto di profonda fossa, Non gran torrente, o monte alpestre, o folta Selva, che il lor viaggio arrestar possa. Così degli altri flumi il re talvolta, Quando superbo oltra misura ingrossa, Sovra le sponde ruinoso scorre, Nè cosa è mai che gli s'ardisca opporre.

Sol di Tripoli il re, che in ben guardate Mura, genti, tesori ed armi serra, Forse le schiere franche avria tardate: Ma non osò di provocarle in guerra. Lor con messi e con doni anco placate Ricettò volontario entro la terra; E ricevè condizion di pace, Sì come imporle al pio Goffredo piace. Qui del monte Seir, ch'alto e sovrano Dall'oriente alla cittade è presso, Gran turba scese di Fedeli al piano, D'ogni età mescolata e d'ogni sesso: Portò suoi doni al vincitor cristiano: Godea in mirarlo, e in ragionar con esso; Stupía dell'armi peregrine; e guida Ebbe da lor Goffredo amica e fida.

Conduce ei sempre alle marittime onde Vicino il campo per diritte strade, Sapendo ben che le propinque sponde L'amica armata costeggiando rade; La qual può far che tutto il campo abbonde De' necessari arnesi, e che le biade Ogn'isola de'Greci a lui sol mieta, E Scio petrosa gli vendemmi e Creta.

Geme il vicino mar sotto l'incarco
Dell' alte navi e de' più lievi pini;
Sì che non s'apre omai securo varco
Nel Mar Mediterraneo ai Saracini:
Ch'oltra quei c'ha Georgio armati e Marco
Ne'veneziani e liguri confini,
Altri Inghilterra e Francia, ed altri Olanda,
E la fertil Sicilia altri ne manda.

E questi, che son tutti insieme uniti Con saldissimi lacci in un volere, S'eran carchi e provvisti in vari liti Di ciò ch' è d'uopo alle terrestri schiere; Le quai, trovando liberi e sforniti I passi de'nemici alle frontiere, In corso velocissimo sen vanno Là 've Cristo soffrì mortale affanno.

Ma precorsa è la fama, apportatrice De'veraci romori e de'bugiardi, Ch'unito è il campo vincitor felice, Che già s'è mosso, e che non è chi 'l tardi: Quante e quai sian le squadre ella ridice, Narra il nome e il valor de'più gagliardi, Narra i lor vanti, e con terribil faccia Gli usurpatori di Sion minaccia.

E l'aspettar del male è mal peggiore
Forse, che non parrebbe il mal presente;
Pende ad ogni aura incerta di romore
Ogni orecchia sospesa ed ogni mente;
E un confuso bisbiglio entro e di fuore
Trascorre i campi e la città dolente.
Ma il vecchio re ne'già vicin perigli
Volge nel dubbio cor feri consigli.

Aladin detto è il re, che di quel regno Novo signor vive in continua cura: Uom già crudel, ma il suo feroce ingegno Pur mitigato avea l'età matura: Egli, che de' Latini udì il disegno C'han d'assalir di sua città le mura, Giunge al vecchie timor novi sospetti, E de' nemici pave e de'soggetti.

Perocchè dentro a una città commisto Popolo alberga di contraria fede: La debil parte e la minore in Cristo, La grande e forte in Macometto crede. Ma quando il re fe di Sion l'acquisto, E vi cercò di stabilir la sede, Scemò i pubblici pesi a'suoi Pagani, Ma più gravonne i miseri Cristiani.

Questo pensier la ferità nativa,
Che dagli anni sopita e fredda langue,
Irritando inasprisce, e la ravviva
Sì, che assetata è più che mai di sangue.
Tal fero torna alla stagione estiva
Quel che parve nel gel piacevol angue:
Così leon domestico riprende
L'innato suo faror, s'altri l'offende.

Veraci segni in questa turba infida:
Il danno universal solo a lei giova,
Sol nel pianto comun par ch'ella rida;
E forse insidie e tradimenti or cova,
Rivolgendo fra sè come m'uccida,
O come al mio nemico e suo consorte
Popolo occultamente apra le porte.

Ma nol farà: prevenirò questi empi Disegni loro, e sfogherommi appieno; Gli ucciderò, faronne acerbi scempi, Svenerò i figli alle lor madri in seno, Arderò loro alberghi e insieme i tèmpi: Questi i debiti roghi ai morti fièno; E su quel lor sepolcro, in mezzo ai voti Vittime pria farò de'sacerdoti.

Così l'iniquo fra suo cor ragiona;
Pur non segue pensier sì mal concetto:
Ma, s'a quegl'innocenti egli perdona.
È di viltà, non di pietade effetto:
Chè s'un timor a incrudelir lo sprona,
Il ritien più potente altro sospetto;
Troncar le vie d'accordo, e de'nemici
Troppo teme irritar l'arme vittrici.

Tempra dunque il fellon la rabbia insana, Anzi altrove pur cerca ove la sfoghi; I rustici edifici abbatte e spiana, E dà in preda alle fiamme i culti luoghi: Parte alcuna non lascia integra o sana, Onde il Franco si pasca, ove s'alloghi: Turba le fonti e i rivi, e le pure onde Di veneni mortiferi confonde.

Spietatamente è cauto: e non oblia Di rinforzar Gerusalem frattanto. Da tre lati fortissima era pria, Sol verso Borea è men secura alquanto: Ma da' primi sospetti ei le munía D'alti ripari il suo men forte canto, E v'accoglica gran quantitade in fretta Di gente mercenaria e di soggetta.

## CANTO SECONDO.

## ARGOMENTO.

Stato interno di Gerusalemme, e tirannia d'Aladino: episodio d'Olindo e Sofronia. Ambasciata d'Alete e Argante al campo de Cristiani: guerra coll'Egitto.

Mentre il tiranno s'apparecchia all'armi Soletto Ismeno un di gli s'appresenta: Ismen, che trar di sotto ai chiusi marmi Può corpo estinto, e far che spiri e senta: Ismen, che al suon de' mormorati carmi Sin nella reggia sua Pluton spaventa, E i suoi demon negli empi uffici impiega Pur come servi, e gli discioglie e lega.

Questi or Macone adora, e fu cristiano.

Ma i primi riti ancor lasciar non puote:

Anzi sovente in uso empio e profano
Confonde le due leggi a sè mal note:

Ed or dalle spelonche, ove lontano
Dal vulgo esercitar suol l'arti ignote,
Vien nel pubblico rischio al suo signore,
A re malvagio consiglier peggiore.

Signor, dicea, senza tardar sen viene
Il vincitor esercito temuto:
Ma facciam noi ciò che a noi far conviene;
Darà il Ciel, darà il mondo ai forti aiuto.
Ben tu di re, di duce hai tutte piene
Le parti, e lunge hai visto e provveduto.
S'empie in tal guisa ogni altro i propri uffici,
Tomba fia questa terra a' tuoi nemici.

Io, quanto a me, ne vengo, e del periglio E dell'opre compagno, ad aitarte. Ciò che può dar di vecchia età consiglio, Tutto prometto, e ciò che magic'arte. Gli angeli che dal cielo ebbero esiglio, Costringerò delle fatiche a parte: Ma dond'io voglia incominciar gl'incanti, E con quai modi, or narrerotti avanti.

Nel tempio de' Cristiani occulto giace
Un sotterraneo altare, e quivi è il volto
Di Colei, che sua diva e madre face
Quel vulgo del suo Dio nato e sepolto.
Dinanzi al simulacro accesa face
Continua splende: egli è in un velo avvolto:
Pendono intorno in lungo ordine i voti
Che vi portaro i creduli devoti.

Or questa effigie lor di là rapita
Voglio che tu di propria man trasporte,
E la riponga entro la tua meschita:
Io poscia incanto adoprerò sì forte,
Ch' ognor mentr' ella qui fia custodita,
Sarà fatal custodia a queste porte:
Tra mura inespugnabili il tuo impero
Sicuro fia per novo alto mistero.

Sì disse, e il persuase: e impaziente Il re sen corse alla magion di Dio; E sforzò i sacerdoti, e irriverente Il casto simulacro indi rapio, E portollo a quel tempio, ove sovente S' irrita il Ciel con folle culto e rio: Nel profan loco e su la sacra imago Susurrò poi le sue bestemmie il mago.

Ma, come apparse in ciel l'alba novella, Quel, cui l'immondo tempio in guardia è dato, Non rivide l'imagine dov' ella Fu posta, e invan cerconne in altro lato. Tosto n'avvisa il re, ch'alla novella Di lui si mostra fleramente irato: Ed immagina ben ch'alcun Fedele Abbia fatto quel furto, e che sel céle.

O fu di man fedele opra furtiva,
O pur il Ciel qui sua potenza adopra,
Che di Colei, ch'è sua regina e diva,
Sdegna che loco vil l'imagin copra:
Ch'incerta fama è ancor, se ciò s'ascriva
Ad arte umana od a mirabil opra.
Ben è pietà, che, la pietade e il zelo
Uman cedendo, autor sen creda il Cielo.

Il re ne sa con importuna inchiesta
Ricercar ogni chiesa, ogni magione;
Ed a chi gli nasconde, o manifesta
Il furto o il reo, gran pene e premi impone:
E il mago di spiarne ancor non resta
Con tutte l'arti il ver; ma non s'appone:
Chè il Cielo, opra sua sosse o sosse altrui,
Celolla, ad onta degli incanti, a lui.

Ma, poi che il re crudel vide occultarse Quel che peccato de' Fedeli ei pensa, Tutto in lor d'odio infellonissi, ed arse D'ira e di rabbia immoderata, immensa: Ogni rispetto oblia; vuol vendicarse, Segua che puote, e sfogar l'alma accensa. Morrà, dicea, non andrà l'ira a vôto, Nella strage comune il ladro ignoto. Purchè il reo non si salvi, il giusto péra E l'innocente. Ma qual giusto io dico? È colpevol ciascun; nè in loro schiera Uom fu giammai del nostro nome amico. S'anima v'è nel novo error sincera, Basti a novella pena un fallo antico. Su su, fedeli miei, su via, prendete Le fiamme e il ferro, ardete ed uccidete.

Così parla alle turbe; e se n'intese La fama tra' Fedeli immantinente, Ch' attoniti restar; sì li sorprese Il timor della morte omai presente: E non è chi la fuga o le difese, Lo scusar o il pregar ardisca o tente. Ma le timide genti e irresolute Donde meno speraro ebber salute.

Verginità, d'alti pensieri e regi,
D'alta beltà; ma sua beltà non cura,
O tanto sol, quant onestà sen fregi:
È il suo pregio maggior, che tra le mura
D'angusta casa asconde i suoi gran pregi;
E de'vagheggiatori ella s'invola
Alle lodi, agli sguardi, inculta e sola.

Purguardia esser non può, che in tutto celi Beltà degna ch'appaia e che s'ammiri; Nè tu il consenti, Amor; ma la riveli D'un giovinetto ai cupidi desiri. Amor, ch'or cieco, or Argo, ora ne veli Di benda gli occhi, ora ce gli apri e giri, Tu per mille custodie entro ai più casti Verginei alberghi il guardo altrui portasti.

Colei Sofronia, Olindo egli s'appella,
D'una cittade entrambi e d'una fede.
Ei, che modesto è sì, com'essa è bella,
Brama assai, poco spera, e nulla chiede,
Nè sa scoprirsi, o non ardisce; ed ella
O lo sprezza, o nol vede, o non s'avvede.
Così finora il misero ha servito
O non visto, o mal noto, o mal gradito.

S'ode l'annunzio intanto, e che s'appresta Miserabile strage al popol loro. A lei, che generosa è quanto onesta, Viene in pensier come salvar costoro. Move fortezza il gran pensier; l'arresta Poi la vergogna e il virginal decoro: Vince fortezza, anzi s'accorda, e face Sè vergognosa, e la vergogna audace. La vergine tra il vulgo uscì soletta;
Non coprì sue bellezze, e non l'espose;
Raccolse gli occhi, andò nel vel ristretta.
Con ischive maniere e generose:
Non sai ben dir se adorna, o se negletta,
Se caso od arte il bel volto compose:
Di natura, d'amor, de' cieli amici
Le negligenze sue sono artifici.

Mirata da ciascun passa e non mira L'altera donna, e innanzi al re sen viene; Nè, perchè irato il veggia, il piè ritira, Ma il fero aspetto intrepida sostiene. Vengo, signor, gli disse (e intanto l'ira Prego sospenda, e il tuo popolo affrene), Vengo a scoprirti, e vengo a darti preso Quel reo che cerchi, onde sei tanto offeso.

All'onesta baldanza, all'improvviso
Folgorar di bellezze altere e sante,
Quasi confuso il re, quasi conquiso,
Frenò lo sdegno, e placò il fier sembiante.
S'egli era d'alma, o se costei di viso
Severa manco, ei diveníane amante;
Ma ritrosa beltà ritroso core
Non prende, e sono i vezzi esca d'amore.

Fu stupor, fu vaghezza, e fu diletto, S'amor non fu, che mosse il cor villano. Narra, ei le dice, il tutto: ecco io commetto Che non s'offenda il popol tuo cristiano. Ed ella: Il reo si trova al tuo cospetto: Opra è il furto, signor, di questa mano: Io l'immagine tolsi; io son colei Che tu ricerchi, e me punir tu dèi.

Così al pubblico fato il capo altero Offerse, e il volse in sè sola raccorre. Magnanima menzogna! or quando è il vero Sì bello, che si possa a te preporre? Riman sospeso, e non sì tosto il fero Tiranno all'ira, come suol, trascorre: Poi la richiede: Io vo'che tu mi scopra Chi diè consiglio, e chi fu insieme all'opra.

Non volsi far della mia gloria altrui
Nè pur minima parte, ella gli dice;
Sol di me stessa io consapevol fui,
Sol consigliera, e sola esecutrice.
Dunque in te sola, ripigliò colui,
Caderà l'ira mia vendicatrice.
Diss'ella: È giusto; esser a me conviene
Se fui sola all'onor, sola alle pene.

Qui comincia il tiranno a risdegnarsi;
Poi le dimanda: Ov' hai l'imago ascosa?
Non la nascosi, a lui risponde; io l'arsi:
E l'arderla stimai laudabil cosa.
Così almen non potrà più violarsi
Per man di miscredenti ingiurtosa.
Signore, o chiedi il furto, o il ladro chiedi:
Quel non vedrai in eterno, e questo il vedi.

Benchè nè furto è il mio, nè ladra io sono: Giusto è ritôr ciò ch'a gran torto è tolto. Or, questo udendo, in minaccevol suono Freme il tiranno, e il fren dell'ira è sciolto. Non speri più di ritrovar perdono Cor pudico, alta mente, o nobil volto, E indarno Amor contra lo sdegno crudo Di sua vaga bellezza a lei fa scudo.

Presa è la bella donna; e incrudelito
Il re la danna entro un incendio a morte.
Già il velo e il casto manto è a lei rapito;
Stringon le molli braccia aspre ritorte.
Ella si tace; e in lei non sbigottito
Ma pur commosso alquanto è il petto forte;
E smarrisce il bel volto in un colore
Che non è pallidezza, ma candore.

Divulgossi il gran caso; e quivi tratto Già il popol s'era: Olindo anco v'accorse: Chè, dubbia la persona, e certo il fatto, Venía, che fosse la sua donna, in forse. Come la bella prigioniera in atto Non pur di rea, ma di dannata ei scorse; Come i ministri al duro ufficio intenti Vide, precipitoso urtò le genti.

Al re gridò: Non è, non è già rea Costei del furto, e per follia sen vanta. Non pensò, non ardì, nè far potea Donna sola e inesperta opra cotanta. Come ingannò i custodi, e della Dea Con qual arti involò l'imagin santa? Se il fece, il narri. Io l'ho, signor, furata. (Ahi! tanto amò la non amante amata.)

Soggiunse poscia: Io là, donde riceve
L'alta vostra meschita e l'aura e il die,
Di notte ascesi, e trapassai per breve
Foro, tentando inaccessibil vie.
A me l'onor, la morte a me si deve;
Non usurpi costei le pene mie:
Mie son quelle catene, e per me questa,
Fiamma s'accende, e il rogo a me s'appresta.

Alza Sofronia il viso, e umanamente
Con occhi di pietade in lui rimira.
A che ne vieni; o misero innocente?
Qual consiglio o furor ti guida o tira?
Non son io dunque senza te possente
A sostener ciò che d'un uom può l'ira?
Ho petto anch'io, ch'ad una morte crede
Di bastar solo, e compagnia non chiede.

Così parla all'amante; e nol dispone Sì ch'egli si disdica e pensier mute. Oh spettacolo grande, ove a tenzone Sono amore e magnanima virtute! Ove la morte al vincitor si pone In premio, e il mal del vinto è la salute! Ma più s'irrita il re, quant'ella ed esso È più costante in incolpar sè stesso.

Pargli che vilipeso egli ne resti,

E che in disprezzo suo sprezzin le pene.

Credasi, dice, ad ambo; e quella e questi

Vinca, e la palma sia qual si conviene.

Indi accenna ai sergenti, i quai son presti

A legar il garzon di lor catene.

Sono ambo stretti al palo stesso, e volto

È il tergo al tergo, e il volto ascoso al volto.

Composto è lor d'intorno il rogo omai, E già le flamme il mantice v'incita; Quando il fanciullo in doloresi lai Proruppe, e disse a lei ch'è seco unita: Questo dunque è quel laccio ond'io sperai Teco accoppiarmi in compagnia di vita? Questo è quel foco ch'io credea che i cori Ne dovesse inflammar d'eguali ardori?

Altri ce n'apparecchia iniqua sorte.
Troppo, ahi! ben troppo ella già noi divise,
Ma duramente or ne congiunge in morte.
Piacemi almen, poichè in sì strane guise
Morir pur dèi, del rogo esser consorte,
Se del letto non fui: duolmi il tuo fato;
Il mio non già, poich'io ti moro a lato.

Ed oh mia morte avventurosa appieno!

O fortunati miei delci martiri!

S'impetrerò che giunto seno a seno
L'anima mia nella tua bocca io spiri,
E, venendo tu meco a un tempo meno,
In me fuor mandi gli ultimi sospiri.

Così dice piangendo: ella il ripiglia

Soavemente, e in tai detti il consiglia:

CANTO II.

Amico, altri pensieri, altri lamenti Per più alta cagione il tempo chiede. Che non pensi a tue colpe, e non rammenti Qual Dio prometta ai buoni ampia mercede? Soffri in suo nome, e fian dolci i tormenti: E lieto aspira alla superna sede. Mira il ciel com'è bello, e mira il sole, Ch'a sè par che n'inviti, e ne console.

Qui il vulgo de'Pagani il pianto estolle: Piange il Fedel, ma in voci assai più basse. Un non so che d'inusitato e molle Par che nel duro petto al re trapasse: Ei presentillo, e si sdegnò; nè volle Piegarsi, e gli occhi torse, e si ritrasse. Tu sola il duol comun non accompagni, Sofronia, e pianta da ciascun non piagni.

Mentre sono in tal rischio, ecco un guerriero (Chè tal parea) d'alta sembianza e degna; E mostra, d'arme e d'abito straniero, Che di lontan peregrinando vegna. La tigre che sull'elmo ha per cimiero, Tutti gli occhi a sè trae: famosa insegna: Insegna usata da Clorinda in guerra; Onde la credon lei, nè il creder erra.

Costei gl'ingegni femminili e gli usi Tutti sprezzò sin dall'età più acerba; Ai lavori d'Aracne, all'ago, ai fusi Inchinar non degnò la man superba; Fuggi gli abiti molli e i lochi chiusi, Chè ne'campi onestate anco si serba: Armò d'orgoglio il volto, e si compiacque Rigido farlo; e pur rigido piacque.

Tenera ancor con pargoletta destra Strinse e lentò d'un corridore il morso; Trattò l'asta e la spada, ed in palestra Indurò i membri, ed allenògli al corso: Poscia o per via montana o per silvestra L'orme segui di fier leone e d'orso; Segui le guerre; e in quelle e fra le selve, Fera agli uomini parve, uomo alle belve.

Viene or costei dalle contrade Perse, Perchè ai Cristiani a suo poter resista: Bench'altre volte ha di lor membra asperse Le piagge, e l'onda di lor sangue ha mista. Or quinci in arrivando a lei s'offerse L'apparato di morte a prima vista. Di mirar vaga, e di saper qual fallo Condanni i rei, sospinge oltre il cavallo.

Cedon le turbe; e i duo legati insieme Ella si ferma a riguardar da presso: Mira che l'una tace, e l'altro geme, E più vigor mostra il men forte sesso; Pianger lui vede in guisa d'uom cui preme Pietà, non doglia, o duol non di sè stesso; E tacer lei con gli occhi al ciel sì fisa, Ch'anzi il morir par di qua giù divisa.

Clorinda intenerissi, e si condolse
D'ambeduo loro, e lacrimonne alquanto.
Pur maggior sente il duol per chi non duolse;
Più la move il silenzio, e meno il pianto.
Senza troppo indugiare ella si volse
Ad un uom che canuto avea da canto:
Deh! dimmi: chi son questi? ed al martoro
Qual gli conduce o sorte o colpa loro?

Così pregollo: e da colui risposto
Breve, ma pieno, alle dimande fue.
Stupissi udendo, e immaginò ben tosto
Ch'egualmente innocenti eran que'due.
Già di vietar lor morte ha in sè proposto,
Quanto potranno i preghi o l'armi sue.
Pronta accorre alla fiamma, e fa ritrarla,
Chè già s'appressa ed ai ministri parla.

Alcun non sia di voi, che in questo duro Ufficio oltra seguire abbia baldanza, Sinch'io non parli al re: ben v'assecuro Ch'ei non v'accuserà della tardanza. Ubbidiro i sergenti, e mossi furo Da quella grande sua regal sembianza. Poi verso il re si mosse; e lui tra via Ella trovò, che incontro a lei venía.

Io son Clorinda, disse: hai forse intesa
Talor nomarmi; e qui, signor, ne vegno
Per ritrovarmi teco alla difesa
Della fede comune e del tuo regno.
Son pronta, imponi pure, ad ogni impresa:
L'alte non temo, e l'umili non sdegno:
Voglimi in campo aperto, o pur tra il chiuso
Delle mura impiegar, nulla ricuso.

Tacque; e rispose il re: Qual sì disgiunta
Terra è dall'Asia o dal cammin del sole,
Vergine gloriosa, ove non giunta
Sia la tua fama, e l'onor tuo non vole?
Or che s'è la tua spada a me congiunta.
P'ogni timor m'affidi e mi console;
Non, s'esercito grande unito insieme
Fosse in mio scampo, avrei più certa speme.

Già già mi par ch'a giunger qui Goffredo Oltra il dover indugi: or tu dimandi Ch'impieghi io to: sol di te degne credo L'imprese malagevoli e le grandi. Sovra i nostri guerrieri a te concedo Lo scettro, e legge sia quel che comandi. Così parlava. Ella rendea cortese Grazie per lodi: indi a parlar riprese.

Nova cosa parer dovrà per certo
Che preceda a'servigi il guiderdone;
Ma tua bontà m'affida: io vo'che in merto
Del futuro servir que'rei mi done:
In don li chieggo; e pur, se ilfallo è incerto,
Gli danna inclementissima ragione:
Ma taccio questo, e taccio i segni espressi,
Ond'argomento l'innocenza in essi.

E dirò sol ch'è qui comun sentenza
Che i Cristiani togliessero l'imago:
Ma discord'io da voi; nè però senza
Alta ragion del mio parer m'appago.
Fu delle nostre leggi irreverenza
Quell'opra far che persuase il mago;
Chè non convien ne'nostri tempii a nui
(il'idoli avere, e men gl'idoli altrui.

Dunque suso a Macon recar mi giova Il miracol dell'opra; ed ei la fece Per dimostrar che i tempii suoi con nova Religion contaminar non lece. Faccia Ismeno incantando ogni sua prova, Egli a cui le malse son d'arme in vece: Trattiamo il ferro pur noi cavalieri: Quest'arte è nostra, e in questa sol si speri.

Tacque, ciò detto: e il re, bench'a pietade L'irato cor difficilmente pieghi, Pur compiacer la volle: e il persuade Ragione, e il move autorità di preghi. Abbian vita, rispose, e libertade; E nulla a tanto intercessor si neghi. Siasi questa o giustizia, ovver perdono, Innocenti gli assolvo, e rei li dono.

Così furon disciolti. Avventuroso Ben veramente fu d'Olindo il fato, Ch'atto potè mostrar, che in generoso Petto alfin ha d'amore amor destato. Va dal rogo alle nozze, ed è già sposo Fatto di reo, non pur d'amante amato: Volse con lei morire: ella non schiva, Poi che seco non muor, che seco viva.

Ma il sospettoso re stimò periglio
Tanta virtù congiunta aver vicina;
Onde, com'egli volse, ambo in esiglio
Oltre ai termini andar di Palestina.
Ei, pur seguendo il suo crudel consiglio,
Bandisce altri Fedeli, altri confina.
Oh come lascian mesti i pargoletti
Figli, e gli antichi padri, e i dolci letti!

Dura division! scaccia sol quelli
Di forte corpo e di feroce ingegno;
Ma il mansueto sesso, e gli anni imbelli
Seco ritien, siccome ostaggi, in pegno.
Molti n'andaro errando, altri rubelli
Fêrsi, e più che il timor potè lo sdegno.
Questi unirsi coi Franchi, e gl'incontraro
Appunto il dì che in Emaus entraro.

Emaus è città, cui breve strada

Dalla regal Gerusalem disgiunge;

Ed uom, che lento a suo diporto vada,

Se parte matutino, a nona giunge.

O quanto intender questo ai Franchi aggrada!

Oh quanto più il desio gli affretta e punge!

Ma, perch'oltrail meriggio il Sol già scende,

Qui fa spiegare il Capitan le tende.

L'avean già tese, e poco era remota L'alma luce del Sol dall'oceáno, Quando duo gran baroni in veste ignota Venir son visti e in portamento estrano. Ogni atto lor pacifico dinota Che vengon come amici al Capitano. Del gran re dell'Egitto eran messaggi, E molti intorno avean scudieri e paggi.

Alete è l'un, che da principio indegno Tra le brutture della plebe è sorto; Ma l'innalzaro ai primi onor del regno Parlar facondo e lusinghiero e scorto, Pieghevoli costumi, e vario ingegno, Al finger pronto, all'ingannare accorto; Gran fabro di calunnie, adorne in modi Novi, che sono accuse, e paion lodi.

L'altro è il circasso Argante, uom che straniero Sen venne alla regal corte d' Egitto; Ma de' satrapi fatto è dell' impero, E in sommi gradi alla milizia ascritto: Impaziente, inesorabil, fero, Nell'arme infaticabile ed invitto, D' ogni Dio sprezzator, e che ripone Nella spada sua legge e sua ragione. Chieser questi udrenza, ed al cospetto
Del famoso Goffredo ammessi entraro;
E in umil seggio e in un vestire schietto
Fra' suoi duci sedendo il ritrovaro:
Ma verace valor, benchè negletto,
È di sè stesso a sè fregio assai chiaro.
Piccol segno d'onor gli fece Argante,
In guisa pur d'uom grande e non curante.

Ma la destra si pose Alete al seno,
E chinò il capo, e piegò a terra i lumi,
E l'onorò con ogni modo appieno
Che di sua gente portino i costumi.
Cominciò poscia; e di sua bocca usciéno
Più che mèl dolci d'eloquenza i flumi;
E,perchè i Franchi han già il sermone appreso
Della Soria, fu ciò ch'ei disse inteso.

O degno sol cui d'obbedire or degni Questa adunanza di famosi eroi, Che per l'addietro ancor le palme e i regni Da te conobbe e dai consigli tuoi; Il nome tuo, che non riman tra i segni D'Alcide, omai risuona anco fra noi; E la fama d'Egitto in ogni parte Del tuo valor chiare novelle ha sparte. Nè v'è fra tanti alcun che non l'ascolte, Com' egli suol le meraviglie estreme: Ma dal mio re con istupore accolte Sono non sol, ma con diletto insieme; E s'appaga in narrarle anco più volte, Amando in te ciò ch' altri invidia e teme: Ama il valore, e volontario elegge Teco unirsi d'amor, se non di legge.

Da sì bella cagion dunque sospinto,
L'amicizia e la pace a te richiede;
E il mezzo, onde l'un resti all'altro avvinto,
Sia la virtù, s'esser non può la fede.
Ma, perchè inteso avea che t'eri accinto
Per iscacciar l'amico suo di sede,
Volse, pria ch'altro male indi seguisse,
Ch'a te la mente sua per noi s'aprisse.

E la sua mente è tal: che s'appagarti Vorrai di quanto hai fatto in guerra tuo, Nè Giudea molestar, nè l'altre parti Che ricopre il favor del regno suo, Ei promette all'incontro assecurarti Il non ben fermo stato: e se voi duo Sarete uniti, or quando i Turchi e i Persi Potranno unqua sperar di riaversi? Signor, gran cose in picciol tempo hai fatte, Che lunga età porre in oblio non puote: Eserciti e città vinti e disfatte, Superati disagi e strade ignote; Sì ch'al grido o smarrite o stupefatte Son le provincie intorno e le remote: E, se ben acquistar puoi novi imperi, Acquistar nova gloria indarno speri.

Giunta è tua gloria al sommo; e per l'innanzi Fuggir le dubbie guerre a te conviene; Ch'ove tu vinca, sol di stato avanzi, Nè tua gloria maggior quinci diviene; Ma l'imperio acquistato e preso dianzi, E l'onor perdi, se il contrario avviene. Ben gioco è di fortuna audace e stolto Por contra il poco e incerto, il certo e il molto.

Ma il consiglio di tal, cui forse pesa
Ch'altri gli acquisti a lungo andar conserve,
E l'aver sempre vinto in ogni impresa,
E quella voglia natural, che ferve
E sempre è più ne' cor più grandi accesa,
I)' aver le genti tributarie e serve,
Faran per avventura a te la pace
Fuggir, più che la guerra altri non face.

T'esorteranno a seguitar la strada, Che t'è dal fato largamente aperta, A non depor questa famosa spada, Al cui valore ogni vittoria è certa, Finchè la legge di Macon non cada, Finchè l'Asia per te non sia deserta: Dolci cose ad udire, e dolci inganni, Ond'escon poi sovente estremi danni.

Ma, s' animosità gli occhi non benda, Nè il lume oscura in te della ragione, Scorgerai ch' ove tu la guerra prenda, Hai di temer, non di sperar cagione: Chè fortuna qua giù varia a vicenda, Mandandoci venture or triste or buone: Ed a' voli troppo alti e repentini Sogliono i precipizi esser vicini.

Dimmi: se a'danni tuoi l' Egitto move, b'oro e d'armi potente e di consiglio; E s'avvien che la guerra anco rinnove l' Perso e il Turco e di Cassano il figlio; quai forze opporre a sì gran furia, o dove l'affida forse il re malvagio greco, l' qual dai sacri patti unito è teco?

La fede greca a chi non è palese?
Tu da un sol tradimento ogni altro impara;
Anzi da mille; perchè mille ha tese
Insidie a voi la gente infida, avara.
Dunque chi dianzi il passo a voi contese,
Per voi la vita esporre or si prepara?
Chi le vie, che comuni a tutti sono,
Negò, del proprio sangue or farà dono?

Ma forse hai tu riposta ogni tua speme In queste squadre, ond' ora cinto siedi. Quei che sparsi vincesti, uniti insieme Di vincer anco agevolmente credi; Sebben son le tue schiere or molto sceme Tra le guerre e i disagi, e tu tel vedi; Sebben novo nemico a te s'accresce, E co' Persi e co' Turchi Egizi mesce.

Or, quando pur estimi esser fatale
Che non ti possa il ferro vincer mai,
Siati concesso; e siati appunto tale
Il decreto del Ciel, qual tu tel fai;
Vinceratti la fame: a questo male
Che rifugio, per Dio, che schermo avrai?
Vibra contra costei la lancia, e stringi
La spada, e la vittoria anco ti fingi.

Ogni campo d'intorno arso e distrutto Ha la provida man degli abitanti, E in chiuse mura e in alte torri il frutto Riposto, al tuo venir più giorni avanti. Tu, ch'ardito sin qui ti sei condutto, Onde speri nutrir cavalli e fanti? Dirai: L'armata in mar cura ne prende. Dai venti adunque il viver tuo dipende?

Comanda forse tua fortuna ai venti,

E gli avvince a sua voglia e gli dislega?

Il mar, ch'ai preghi è sordo ed ai lamenti,

Te solo udendo, al tuo voler si piega?

O non potranno pur le nostre genti,

E le Perse e le Turche unite in lega,

Così potente armata in un raccorre,

Che a questi legni tuoi si possa opporre?

Doppia vittoria a te, signor, bisogna, S'hai dell'impresa a riportar l'onore.
Una perdita sola alta vergogna
Può cagionarti, e danno anco maggiore;
Ch'ove la nostra armata in rotta pogna
La tua, qui poi di fame il campo more:
E, se tu sei perdente, indarno poi
Saran vittoriosi i legni tuoi.

Ora, se in tale stato anco rifiuti
Col gran re dell'Egitto e pace e tregua
(Diasi licenza al ver), l'altre virtuti
Questo consiglio tuo non bene adegua.
Ma voglia il Ciel che il tuo pensier si muti,
S'a guerra è volto, e che il contrario segua,
Sì che l'Asia respiri omai dai lutti,
E goda tu della vittoria i frutti.

Nè voi, che del periglio e degli affanni
E della gloria a lui sète consorti,
Il favor di fortuna or tanto inganni,
Che nove guerre a provocar v'esorti;
Ma, qual nocchier che dai marini inganni
Ridutti ha i legni ai destati porti,
Raccor dovreste omai le sparse vele,
Nè fidarvi di nuovo al mar crudele.

Qui tacque Alete: e il suo parlar seguiro
Con basso mormorar que'forti eroi;
E ben negli atti disdegnosi apriro
Quanto ciascun quella proposta annoi.
Il Capitan rivolse gli occhi in giro
Tre volte e quattro, e mirò in fronte i suoi;
E poi nel volto di colui gli affisse
Ch'attendea la risposta, e così disse:

Messagger, dolcemente a noi sponesti
Ora cortese or minaccioso invito.
Se il tuo re m'ama, e loda i nostri gesti,
E sua mercede, e m'è l'amor gradito.
A quella parte poi, dove protesti
La guerra a noi del paganesmo unito,
Risponderò, come da me si suole,
Liberi sensi in semplici parole.

Sappi che tanto abbiam finor sofferto In mare, in terra, all'aria chiara e scura, Solo acciocchè ne fosse il calle aperto A quelle sacre e venerabil mura, Per acquistar appo Dio grazia e merto, Togliendo lor di servitù sì dura; Nè mai grave ne fia per fin sì degno Esporre onor mondano e vita e regno:

Chè non ambiziosi avari affetti
Ne spronaro all'impresa e ne fur guida.
Sgombri il Padre del ciel da'nostri petti
Peste sì rea, se in alcun pur s'annida:
Nè soffra che l'asperga, o che l'infetti
Di venen dolce che piacendo ancida.
Ma la sua man, che i duri cor penètra
Soavemente, e gli ammollisce e spetra,

Questa ha noi mossi, e questa ha noi condut Tratti d'ogni periglio e d'ogni impaccio; Questa fa piani i monti, e i fiumi asciutti, L'ardor toglie alla state, al verno il ghiaccio; Placa del mare i tempestosi flutti, Stringe e rallenta questa a'venti il laccio; Quindi son l'alte mura aperte ed arse, Quindi l'armate schiere uccise e sparse;

Quindi l'ardir, quindi la speme nasce, Non dalle frali nostre forze e stanche, Non dall'armata, e non da quante pasce Genti la Grecia, e non dall'armi Franche. Purch'ella mai non ci abbandoni e lasce, Poco debbiam curar ch'altri ci manche; Chi sa come difende e come fere, Soccorso ai suoi perigli altro non chere.

Ma quando di sua aita ella ne privi Per gli error nostri o per giudizi occulti, Chi fia di noi ch'esser sepulto schivi Ove i membri di Dio fur già sepulti? Noi morirem, nè invidia avremo ai vivi; Noi morirem, ma non morremo inulti: Nè l'Asia riderà di nostra sorte, Nè pianta fia da noi la nostra morte. Non creder già, che noi fuggiam la pace Come guerra mortal si fugge e pave; Chè l'amicizia del tuo re ne piace, Nè l'unirci con lui ne sarà grave: Ma s'al suo imperio la Giudea soggiace, Tu il sai; perchè tal cura ei dunque n'ave? De'regni altrui l'acquisto ei non ci vieti, E regga in pace i suoi tranquilli e lieti.

Così rispose; e di pungente rabbia La risposta ad Argante il cor trafisse: Nè il celò già, ma con enfiata labbia Si trasse avanti al Capitano, e disse: Chi la pace non vuol, la guerra s'abbia, Chè penuria giammai non fu di risse; E ben la pace ricusar tu mostri, Se non t'acqueti ai primi detti nostri.

Indi il suo manto per lo lembo prese, Curvollo, e fenne un seno, e, il seno sporto, Così pur anco a ragionar riprese, Via più che prima dispettoso e torto: O sprezzator delle più dubbie imprese, E guerra e pace in questo sen t'apporto: Tua sia l'elezione: or ti consiglia Senz'altro indugio, e qual più vuoi ti piglia. L'atto fero e il parlar tutti commosse
A chiamar guerra in un concorde grido,
Non attendendo che risposto fosse
Dal magnanimo lor duce Goffrido.
Spiegò quel crudo il seno, e il manto scosse,
Ed, A guerra mortal, disse, vi sfido;
E il disse in atto sì feroce ed empio,
Che parve aprir di Giano il chiuso tempio.

Parve ch'aprendo il seno indi traesse
Il furor pazzo e la discordia fera,
E che negli occhi orribili gli ardesse
La gran face d'Aletto e di Megera.
Quel grande già, che incontra'l cielo eresse
L'alta mole d'error, forse tal era;
E in cotal atto il rimirò Babelle
Alzar la fronte e minacciar le stelle.

Soggiunse allor Goffredo: Or riportate Al vostro re, che venga e che s'affretti, Chè la guerra accettiam che minacciate; E s'ei non vien, fra il Nilo suo n'aspetti. Accomiatò lor poscia in dolci e grate Maniere; e gli onorò di doni eletti: Ricchissimo ad Alete un elmo diede, Ch'a Nicea conquistò fra l'altre prede;

Ebbe Argante una spada; e il fabro egregio L'else e il pomo le fe gemmato e d'oro Con magistero tal, che perde il pregio Della ricca materia appo il lavoro. Poichè la tempra e la ricchezza e il fregio Sottilmente da lui mirati foro, Disse Argante al Buglion: Vedrai ben tosto Come da me il tuo dono in uso è posto.

Indi, tolto congedo, è da lui ditto
Al suo compagno: Or ce n'andremo omai;
Io vêr Gerusalem, tu verso Egitto;
Tu col Sol novo, io co'notturni rai:
Ch'uopo o di mia presenza o di mio scritto
Esser non può colà dove tu vai:
Reca tu la risposta; io dilungarmi
Quinci non vo', dove si trattan l'armi.

Così di messagger fatto è nimico, Sia fretta intempestiva, o sia matura: La ragion delle genti e l'uso antico S'offenda, o no, nè il pensa egli nè il cura. Senza risposta aver, va per l'amico Silenzio delle stelle all'alte mura, D'indugio impaziente; ed a chi resta Già non men la dimora anco è molesta. Era la notte allor ch'alto riposo
Han l'onde e i venti, e parea muto il mondo:
Gli animai lassi, e quei che il mare ondoso
O de'liquidi laghi alberga il fondo,
E chi si giace in tana o in mandra ascoso,
E i pinti augelli, nell'obblio giocondo,
Sotto il silenzio de'secreti orrori,
Sopían gli affanni e raddolcíano i cori.

Ma nè il campo Fedel nè il Franco duca Si discioglie nel sonno, o pur s'accheta; Tanta in lor cupidigia è che riluca Omai nel ciel l'alba aspettata e lieta, Perchè il cammin lor mostri, e li conduca Alla città ch' al gran passaggio è meta: Mirano ad or ad or se raggio alcuno Spunti, o rischiari della notte il bruno.

## CANTO TERZO.

## ARGOMENTO.

Il campo giunge a Gerusalemme. — Erminia da un'alta torre indica al re Aladino i principali eroi. — Prime fila d'episodi amorosi. — Primi scontri in battaglia. — Morte ed esequie di Dudone. — Disposizioni per l'assedio.

Già l'aura messaggera erasi desta
A nunziar che se ne vien l'aurora:
Ella intanto s'adorna, e l'aurea testa
Di rose colte in paradiso inflora;
Quando il campo, ch'all'arme omais'appresta,
In voce mormorava alta e sonora,
E prevenía le trombe; e queste poi
Dier più lieti e canori i segni suoi.

Il saggio Capitan con dolce morso
I desiderii lor guida e seconda;
Chè più facil saría svolgere il corso
Presso Cariddi alla volubil onda,
O tardar Borea allor che scote il dorso
Dell' Appennino, e i legni in mare affonda;
Gli ordina, gl'incammina, e in suon gli regge,
Rapido sì, ma rapido con legge.

Ali ha ciascuno al core ed ali al piede, Nè del suo ratto andar però s'accorge: Ma, quando il Sol gli aridi campi fiede Con raggi assai ferventi e in alto sorge, Ecco apparir Gerusalem si vede, Ecco additar Gerusalem si scorge; Ecco da mille voci unitamente Gerusalemme salutar si sente.

Così di naviganti audace stuolo
Che mova a ricercar estranio lido,
E in mar dubbioso e sotto ignoto polo
Provi l' onde fallaci e il vento infido,
S' alfin discopre il destato suolo,
Il saluta da lunge in lieto grido;
E l'uno all'altro il mostra, intanto oblia
La noia e il mal della passata via.

Al gran piacer che quella prima vista
Dolcemente spirò nell'altrui petto,
Alta contrizion successe, mista
Di timoroso e riverente affetto:
Osano appena d'innalzar la vista
Ver la città, di Cristo albergo eletto,
Dove morì, dove sepolto fue,
Dove poi rivestì le membra sue.

Sommessi accenti e tacite parole,
Rotti singulti, e flebili sospiri

Della gente che in un s'allegra e duole,
Fan che per l'aria un mormorio s'aggiri,
Qual nelle folte selve udir si suole,
S'avvien che tra le frondi il vento spiri;
O quale infra gli scogli o presso ai lidi
Sibila il mar percosso in rauchi stridi.

Nudo ciascuno il piè calca il sentiero; Chè l'esempio de' duci ogni altro move: Serico fregio e d'or, piuma, o cimiero Superbo, dal suo capo ognun rimove; Ed insieme del cor l'abito altero Depone, e calde e pie lagrime piove: Pur, quasi al pianto abbia la via rinchiusa, Così parlando ognun sè stesso accusa:

Dunque ove tu, Signor, di mille rivi Sanguinosi il terren lasciasti asperso, D'amaro pianto almen duo fonti vivi In sì acerba memoria oggi io non verso? Agghiacciato mio cuor, che non derivi Per gli occhi, e stilli in lagrime converso? Duro mio cuor, che non ti spetri e frangi? Pianger ben merti ognor, s'ora non piangi. Dalla cittade intanto un che alla guarda Sta d'alta torre, e scopre i monti e i campi, Colà giuso la polve alzarsi guarda, Sì che par che gran nube in aria stampi; Par che baleni quella nube ed arda, Come di fiamme gravida e di lampi: Poi lo splendor de' lucidi metalli Scerne, e distingue gli uomini e.i cavalli.

Allor gridava: Oh qual per l'aria stesa
Polvere i'veggio! oh come par che splenda!
Su, suso, o cittadini; alla difesa
S'armi ciascun veloce, e i muri ascenda:
Già presente è il nemico. E poi ripresa
La voce: Ognun s'affretti, e l'armi prenda:
Ecco il nemico; è qui: mira la polve
Che sotto orrida nebbia il cielo involve.

I semplici fanciulli, e i vecchi inermi, E il vulgo delle donne sbigottite, Che non sanno ferir nè fare schermi, Traean supplici e mesti alle meschite: Gli altri di membra e d'animo più fermi Già frettolosi l'armi avean rapite; Accorre altri alle porte, altri alle mura: Il re va intorno, e il tutto vede e cura. Gli ordini diede, e poscia ei si ritrasse Ove sorge una torre infra due porte; Sì ch' è presso al bisogno, e son più basse Quindi le piagge e le montagne scôrte. Volle che quivi seco Erminia andasse; Erminia bella, ch' ei raccolse in corte Poi ch' a lei fu dalle cristiane squadre Presa Antiochia, e morto il re suo padre.

Clorinda intanto incontra ai Franchi è gita; Molti van seco, ed ella a tutti è innante: Ma in altra parte, ond' è secreta uscita, Sta preparato alle riscosse Argante. La generosa i suoi seguaci incita Co' detti e con l' intrepido sembiante: Ben con alto principio a noi conviene, Dicea, fondar dell' Asia oggi la spene.

Mentre ragiona à suoi, non lunge scòrse Un Franco stuolo addur rustiche prede, Che, com' è l'uso, a depredar precorse, Or con gregge ed armenti al campo riede. Ella vêr loro, e verso lei sen corse Il duce lor, ch'a sè venir la vede: Gardo il duce è nomato, uom di gran possa, Ma non già tal ch' a lei resister possa. Gardo a quel fero scontro è spinto a terra In su gli occhi de'Franchi e de' Pagani, Ch' allor tutti gridar, di quella guerra Lieti augurii prendendo, i quai fur vani. Spronando addosso agli altri ella si serra: E val la destra sua per cento mani: Segutrla i suoi guerrier per quella strada Che spianar gli urti, e che s'aprì la spada.

Tosto la preda al predator ritoglie;
Cede lo stuol de' Franchi a poco a poco;
Tanto che in cima a un colle ei si raccoglie,
Ove aiutate son l'armi dal loco.
Allor, siccome turbine si scioglie
E cade dalle nubi aereo foco,
Il buon Tancredi, a cui Goffredo accenna,
Sua squadra mosse ed arrestò l'antenna.

Porta sì salda la gran lancia, e in guisa
Vien feroce e leggiadro il giovinetto,
Che veggendolo d'alto il re s'avvisa
Che sia guerriero infra gli scelti eletto:
Onde dice a colei ch'è seco assisa,
E che già sente palpitarsi il petto:
Ben conoscer dei tu per sì lungo uso
Ogni Cristian, benchè nell'armi chiuso.

Chi è dunque costui, che così bene S'adatta in giostra, e fero in vista è tanto? A quella invece di risposta viene Sulle labbra un sospir, su gli occhi il pianto: Pur gli spirti e le lagrime ritiene; Ma non così, che lor non mostri alquanto; Chè gli occhi pregni un bel purpureo giro Tinse, e roco spuntò mezzo il sospiro.

Poi gli dice infingevole, e nasconde Sotto il manto dell'odio altro desio: Ohimè! bene il conosco, ed ho ben donde Fra mille riconoscerlo deggia io, Chè spesso il vidi i campi e le profonde Fosse del sangue empir del popol mio. Ahi quanto è crudo nel feriro! a piaga Ch'ei faccia, erba non giova od arte maga.

Egli è il prence Tancredi: oh prigioniero Miofosse un giorno! e nol vorrei già morto; Vivo il vorrei, perchè in me desse al fero Desio dolce vendetta alcun conforto. Così parlava: e de' suoi detti il vero Da chi l'udiva in altro senso è torto; E fuor n'uscì con le sue voci estreme Misto un sospir che indarno ella già preme. Clorinda intanto ad incontrar l'assalto Va di Tancredi e pon la lancia in resta. Ferirsi alle visiere, e i tronchi in alto Volaro; e parte nuda ella ne resta; Chè, rotti i lacci all'elmo suo, d'un salto (Mirabil colpo!) ei le balzò di testa; E, le chiome dorate al vento sparse, Giovane donna in mezzo al campo apparse.

Lampeggiar gli occhi e folgorar gli sguardi Dolci nell'ira; or che sarian nel riso? Tancredi, a che pur pensi? a che pur guardi? Non riconosci tu l'amato viso? Questo è pur quel bel volto onde tutt'ardi: Tuo core il dica, ov'è 'l suo esempio inciso: Questa è colei, che rinfrescar la fronte Vedesti già nel solitario fonte.

Ei, ch'al cimiero ed al dipinto scudo Non badò prima, or lei veggendo impetra: Ella, quanto può meglio, il capo ignudo Si ricopre, e l'assale; ed ei s'arretra. Va contra gli altri, e rota il ferro crudo; Ma però da lei pace non impetra, Chè minacciosa il segue, e, Volgi, grida: E di due morti in un punto lo sfida. Percosso il cavalier non ripercote;
Nè sì dal ferro a riguardarsi attende,
Come a guardar i begli occhi e le gote
Ond' Amor l'arco inevitabil tende.
Fra sè dicea: Van le percosse vote
Talor che la sua destra armata stende;
Ma colpo mai del bello ignudo volto
Non cade in fallo, e sempre il cor m'è colto.

Risolve alfin, benchè pietà non spere, Di non morir tacendo occulto amante. Vuol ch'ella sappia ch'un prigion suo fere Già inerme, e suplichevole e tremante: Onde le dice: O tu, che mostri avere Per nemico me sol fra turbe tante, Usciam di questa mischia; ed in disparte I' potrò teco, e tu meco provarte.

Così me' si vedrà s'al tuo s'agguaglia Il mio valore. Ella accettò l'invito: E, come esser senz'elmo a lei non caglia, Gía baldanzosa, ed ei seguía smarrito. Recata s'era in atto di battaglia Già la guerriera, e già l'avea ferito: Quand'egli, Or ferma, disse, e siano fatti Anzi la pugna della pugna i patti. Fermossi; e lui di pauroso audace Rendè in quel punto il disperato amore; I patti sian, dicea, poichè tu pace Meco non vuoi, che tu mi tragga il core: Il mio cor, non più mio, s'a te dispiace Ch'egli più viva, volontario more: È tuo gran tempo; e tempo è ben che trarlo Omai tu debba, e non debb'io vietarlo.

Ecco io chino le braccia, e t'appresento Senza difesa il petto: or che nol fiedi? Vuoi ch'agevoli l'opra? io son contento Trarmi l'usbergo or or, se nudo il chiedi. Distinguea forse in più lungo lamento I suoi dolori il misero Tancredi; Ma calca l'impedisce intempestiva De' Pagani e de'suoi, che soprarriva.

Cedean cacciati dallo stuol cristiano
I Palestini, o sia temenza od arte.
Un de'persecutori, uomo inumano,
Videle sventolar le chiome sparte,
E da tergo in passando alzò la mano
Per ferir lei nella sua ignuda parte:
Ma Tancredi gridò (che se n'accorse),
E con la spada a quel gran colpo occorse.

Pur non gi tutto invano, e ne' confini Del bianco collo il bel capo ferille. Fu levissima piaga, e i biondi crini Rosseggiaron così d'alquante stille, Come rosseggia l'or che di rubini Per man d'illustre artefice sfaville. Ma il prence infurrato allor si spinse Addosso a quel villano, e il ferro strinse.

Quel si dilegua; ed egli acceso d'ira Il segue; e van come per l'aria strale. Ella riman sospesa, ed ambo mira Lontani molto, nè seguir le cale, Ma co' suoi fuggitivi si ritira: Talor mostra la fronte e i Franchi assale; Or si volge, or rivolge: or fugge, or fuga; Nè si può dir la sua caccia nè fuga.

Tal gran tauro talor nell'ampio agone, Se volge il corno ai cani ond'è seguito. S'arretran essi; e s'a fuggir si pone, Ciascun ritorna a seguitarlo ardito. Clorinda nel fuggir da tergo oppone, Alto lo scudo, e il capo è custodito. Così coperti van ne' giochi mori Dalle palle lanciate i fuggitori.

Già questi seguitando, e quei fuggendo, S'eran all'alte mura avvicinati, Quando alzaro i Pagani un grido orrendo, E indietro si fur subito voltati; E fecero un gran giro, e poi volgendo Ritornaro a ferir le spalle e i lati: E intanto Argante giù movea dal monte La schiera sua per assalirli a fronte.

Il feroce Circasso uscì di stuolo;
Ch' esser vols' egli il feritor primiero:
E quegli, in cui ferì, fu steso al suolo,
E sossopra in un fascio il suo destriero:
E, pria che l'asta in tronchi andasse a volo,
Molti cadendo compagnia gli fero:
Poi stringe il ferro; e quand'ei giunge appieno
Sempre uccide, od abbatte, o piaga almeno.

Clorinda, emula sua, tolse di vita
Il forte Ardelio, uom già d'età matura,
Ma di vecchiezza indomita e munita
Di duo gran figli, e pur non fu sicura;
Chè Alcandro, il maggior figlio, aspra ferita
Rimosso avea dalla paterna cura;
E Poliferno, che restògli appresso,
A gran pena salvar potè sè stesso.

Ma Tancredi, da poi ch'egli non giunge luel villan, che destriero ha più corrente, li mira a dietro, e vede ben che lunge l'roppo è trascorsa la sua audace gente; Vedela intorn'ata, e il corsier punge Volgendo il freno, e là s'invia repente: Ned egli solo i suoi guerrier soccorre, Ma quello stuol ch'a tutti i rischi accorre:

Quel di Dudone avventurier drappello, Fior degli eroi, nerbo e vigor del campo. Rinaldo, il più magnanimo e il più bello, Tutti precorre; ed è men ratto il lampo. Ben tosto il portamento e il bianco augello Conosce Erminia nel celeste campo; E dice al re, che in lui fissa lo sguardo: Eccoti il domator d'ogni gagliardo.

Questi ha nel pregio della spada eguali Pochi, o nessuno, ed è fanciullo ancora. Be fosser tra'nemici altri sei tali, Già Soria tutta vinta e serva fôra; Egià domi sarebbono i più australi Regni, e i regni più prossimi all'aurora; E forse il Nilo occulterebbe invano Dal giogo il capo incognito e lontano. Rinaldo ha nome; e la sua destra irata
Temon più d'ogni macchina le mura.
Or volgi gli occhi ov'io ti mostro, e guata
Colui che d'oro e verde ha l'armatura;
Quegli è Dudone, ed è da lui guidata
Questa schiera, che schiera è di ventura;
È guerrier d'alto sangue, e molto esperto,
Che d'età vince, e non cede di merto.

Mira quel grande, ch'è coperto a bruno; È Gernando, il fratel del re norvegio: Non ha la terra uom più superbo alcuno, Questo sol de'suoi fatti oscura il pregio. È son que'duo che van sì giunti in uno, Ed han bianco il vestir, bianco ogni fregio, Gildippe ed Odoardo, amanti e sposi, In valor d'armi e in lealtà famosi.

Così parlava; e già vedean là sotto
Come la strage più e più s'ingrosse:
Chè Tancredi e Rinaldo il cerchio han rotto,
Benchè d'uomini denso e d'armi fosse.
E poi lo stuol ch'è da Dudon condotto,
Vi giunse, ed aspramente anco il percosse.
Argante, Argante istesso, ad un grand'urto
Di Rinaldo abbattuto, appena è surto.

Nè sorgea forse; ma in quel punto stesso Al figliuol di Bertoldo il destrier cade: E, restandogli sotto il piede oppresso, Convien ch'indi a ritrarlo alquanto bade. Lo stuol pagan frattanto in rotta messo Bi ripara fuggendo alla cittade. Boli Argante e Clorinda argine e sponda Sono al furor che lor da tergo inonda.

Ultimi vanno, e l'impeto seguente In lor s'arresta alquanto e si reprime, Sì che potean men perigliosamente Quelle genti fuggir che fuggian prime. Segue Dudon nella vittoria ardente I fuggitivi, e il fier Tigrane opprime Con l'urto del cavallo, e con la spada Fa che scemo del capo a terra cada.

Nè giova ad Algazzarre il fino usbergo, Ned a Corban robusto il forte elmetto; Chè in guisa lor ferì la nuca e il tergo, Che ne passò la piaga al viso, al petto: E per sua mano ancor del dolce albergo L'alma uscì d'Amurate, e di Meemetto, E del crudo Almansor; nè il gran Circasso Può sicuro da lui movere un passo. Freme in sèstesso Argante, e pur talvolta Si ferma e volge, e poi cede pur anco: Alfin così improvviso a lui si volta, E di tanto rovescio il coglie al flanco, Che dentro il ferro vi s'immerge, e tolta È dal colpo la vita al duce Franco. Cade; e gli occhi, ch'appena aprir si ponno Dura quiete preme e ferreo sonuo.

Gli aprì tre volte, e i dolci rai del cielo Cercò fruire, e sovra un braccio alzarsi; E tre volte ricadde; e fosco velo Gli occhi adombrò, che stanchi alfin serrarsi: Si dissolvono i membri, e il mortal gelo Irrigiditi e di sudor gli ha sparsi. Sovra il corpo già morto il fero Argante Punto non bada, e via trascorre innante.

Con tutto ciò, sebben d'andar non cessa, Si volge ai Franchi, e grida: O cavalieri, Questa sanguigna spada è quella stessa. Che il signor vostro mi donò pur ieri: Ditegli come in uso oggi l'ho messa; Ch'udirà la novella ei volentieri: E caro esser gli dee che il suo bel dono Sia conosciuto al paragon sì buono.

Ditegli che vederne omai s'aspetti
Nelle viscere sue più certa prova;
E, quando d'assalirne ei non s'affretti,
Verrò non aspettato ov'ei si trova.
Irritati i Cristiani ai feri detti,
Tutti vêr lui già si moveano a prova:
Ma con gli altri esso è già corso in sicuro
Sotto la guardia dell'amico muro.

I difensori a grandinar le pietre
Dall'alte mura in guisa incominciaro,
E quasi innumerabili farètre
Tante saette agli archi ministraro,
Che forza è pur che il Franco stuol s'arretre;
E i Saracin nella cittade entraro.
Ma già Rinaldo, avendo il piè sottratto
Al giacente destrier, s'era qui tratto.

Venía per far nel barbaro omicida
Dell'estinto Dudone aspra vendetta;
E fra'suoi giunto alteramente grida:
Or quale indugio è questo? e che s'aspetta?
Poich'è morto il signor che ne fu guida,
Che non corriamo a vendicarlo in fretta?
Dunque in sì grave occasion di sdegno
Esser può fragil muro a noi ritegno?

Non, se di ferro doppio o d'adamante Questa muraglia impenetrabil fosse, Colà dentro sicuro il fero Argante S'appiatteria dalle vostr'alte posse; Andiam pure all'assalto! Ed egli innante A tutti gli altri in questo dir si mosse; Chè nulla teme la sicura testa O di sassi o di strai nembo o tempesta:

E crollando il gran capo, alza la faccia Piena di sì terribile ardimento, Che sin dentro alle mura i cori agghiaccia Ai difensor d'insolito spavento. Mentre egli altri rincora, altri minaccia. Sopravvien chi reprime il suo talento; Chè Goffredo lor manda il buon Sigiero, De' gravi imperii suoi nuuzio severo.

Questi sgrida in suo nome il troppo ardire.

E incontinente il ritornare impone.

Tornatene, dicea, ch'alle vostr'ire

Non è il loco opportuno e la stagione.

Goffredo il vi comanda. A questo dire

Rinaldo si frenò, ch'altrui fu sprone,

Benchè dentro ne frema, e in più d'un segno

Dimostri fuore il mal celato sdegno.

Tornar le schiere indietro, e da' nemici Non fu il ritorno lor punto turbato; Nè in parte alcuna degli estremi nffici Il corpo di Dudon restò fraudato. Su le pietose braccia i fidi amici Portarlo, caro peso ed onorato. Mira intanto il Buglion d'eccelsa parte Della forte cittade il sito e l'arte.

Gerusalem sovra due colli è posta
D' impari altezza, e volti fronte a fronte:
Va per lo mezzo suo valle interposta,
Che lei distingue, e l' un dall'altro monte:
Fuor da tre lati ha malagevol costa;
Per l'altro vassi, e non par che si monte:
Ma d'altissime mura è più difesa
La parte piana e incontra Borea stesa.

La città dentro ha lochi in cui si serba.
L'acqua che piove, e laghi e fonti vivi:
Ma fuor la terra intorno è nuda d'erba,
E di fontane sterile e di rivi;
Nè si vede fiorir lieta e superba
D'alberi, e fare schermo ai raggi estivi,
Se nonse in quanto oltre sei miglia un bosco
Sorge d'ombre nocenti orrido e fosco.

Ha da quel lato, donde il giorno appare,
Del felice Giordan le nobil'onde;
E, dalla parte occidental, del mare
Mediterraneo l'arenose sponde.
Verso Borea è Betel, ch'alzò l'altare
Al bue dell'oro, e la Samaria; e d'onde
Austro portar le suol piovoso nembo,
Betelem, che il gran parto accolse in grembo.

Or mentre guarda e l'alte mura e il sito Della città Goffredo e del paese, E pensa ove s'accampi, onde assalito Sia il muro ostil più facile all'offese; Erminia il vide, e dimostrollo a dito Al re pagano, e così a dir riprese: Goffredo è quel, che nel purpureo manto Ha di regio e d'augusto in sè cotanto.

Veramente è costui nato all'impero,
Sì del regnar, del comandar sa l'arti;
E non minor che duce, è cavaliero,
Ma del doppio valor tutte ha le parti:
Nè fra turba sì grande nom più guerriero
O più saggio di lui potrei mostrarti.
Sol Raimondo in consiglio, ed in battaglia
Sol Rinaldo e Tancredi a lui s'agguaglia.

Risponde il re pagan: Ben ho di lui Contezza, eil vidi alla gran corte in Francia, Quand'io d' Egitto messagger vi fui; E il vidi in nobil giostra oprar la lancia: E, sebben gli anni giovinetti sui Non gli vestìan di piume ancor la guancia, Pur dava ai detti, all'opre, alle sembianze, Presagio omai d'altissime speranze.

Presagio ahi troppo vero! E qui le ciglia Turbate inchina, e poi le innalza, e chiede: Dimmi chi sia colui c'ha pur vermiglia La sopravvesta, e seco a par si vede: Oh quanto di sembianti a lui simiglia, Sebbene alquanto di statura cede. È Baldovin, risponde; e ben si scopre Nel volto a lui fratel, ma più nell'opre.

Or rimira colui, che quasi in modo
D'uom che consigli sta dall'altro fianco:
Quegli è Raimondo, il qual tanto ti lodo
D'accorgimento, uom già canuto e bianco:
Non è chi tesser me' bellico frodo
Di lui sapesse, o sia Latino o Franco;
Ma quell'altro più in là ch'aurato ha l'elmo
Del re britanno è il buon figliuol Guglielmo.

V'è Guelfo seco: e gli è d'opre leggiadre Emulo, e d'alto sangue, e d'alto stato:
Ben il conosco alle sue spalle quadre
Ed a quel petto colmo e rilevato.
Ma il gran nemico mio tra queste squadre
Già riveder non posso, e pur vi guato:
I' dico Boemondo il micidiale,
Distruggitor del sangue mio reale.

Così parlavan questi: e il Capitano,
Poi che intorno ha mirato, a' suoi discende:
E, perchè crede che la terra invano
S' oppugneria dove il più erto ascende,
Contra la porta aquilonar, nel piano
Che con lei si congiunge, alza le tende:
E quinci procedendo, infin la torre
Che chiamano angolar, gli altri fa porre.

Da quel giro del campo è contenuto Della cittade il terzo, o poco meno; Chè d'ogn' intorno non avria potuto (Cotanto ella volgea) cingerla appieno: Ma le vie tutte, ond' aver puote aiuto, Tenta Goffredo d' impedirle almeno: Ed occupar fa gli opportuni passi, Onde da, lei si viene, ed a lei vassi. Impon che sian le tende indi munite E di fosse profonde e di trincere, Che d'una parte a cittadine uscite, Dall'altra oppone a correrie straniere. Ma, poi che fur quest'opere fornite, Vols'egli il corpo di Dudon vedere; E colà trasse ove il buon duce estinto Da mesta turba e lacrimosa è cinto.

Di nobil pompa i fidi amici ornaro
Il gran ferètro, ove sublime ei giace.
Quando Goffredo entrò, le turbe alzaro
La voce assai più flebile e loquace:
Ma con volto nè torbido nè chiaro
Frena il suo affetto il pio Buglione, e tace:
E, poi che in lui pensando alquanto fisse
Le luci ebbe tenuto, alfin sì disse:

Già non si deve a te doglia nè pianto: Chè, se mori nel mondo, in ciel rinasci: E qui, dove ti spogli il mortal manto, Di gloria impresse alte vestigia lasci. Vivesti qual guerrier cristiano e santo, E come tal sei morto; or godi, e pasci In Dio gli occhi bramosi, o felice alma, Ed hai del ben oprar corona e palma. Vivi beata pur: chè nostra sorte,
Non tua sventura, a lagrimar n'invita,
Poscia ch'al tuo partir sì degna e forte
Parte di noi fa col tuo piè partita.
Ma se questa che il vulgo appella morte,
Privati ha noi d'una terrena aita,
Celeste aita ora impetrar ne puoi,
Che il ciel t'accoglie infra gli eletti suoi.

E come a nostro pro veduto abbiamo Ch'usavi, uom già mortal, l'arme mortali, Così vederti oprare anco speriamo, Spirto divin, l'arme del ciel fatali: Impara i voti omai, ch'a te porgiamo, Raccorre, e dar soccorso ai nostri mali: Tu di vittoria annunzio; a te devoti Solverem tr'onfando al tempio i voti.

Così diss'egli; e già la notte oscura Avea tutti del giorno i raggi spenti, E con l'oblio d'ogni noiosa cura Ponea tregua alle lagrime, ai lamenti. Ma il Capitan, ch'espugnar mai le mura Non crede senza i bellici tormenti, Pensa ond'abbia le travi, ed in quai forme Le macchine componga; e poco dorme. Sorse a pari col sole; ed egli stesso
Seguir la pompa funeral poi volle.

A Dudon d'odorifero cipresso
Composto hanno il sepolero a piè d'un colle
Non lunge agli steccati; e sovra ad esso
Un'altissima palma i rami estolle.
Or qui fu posto; e i sacerdoti intanto
Quiete all'alma gli pregar col canto.

Quinci e quindi fra i rami erano appese Insegne e prigioniere armi diverse, Già da lui tolte in più felici imprese Alle genti di Siria ed alle Perse. Della corazza sua, dell'altro arnese In mezzo il grosso tronco si coperse. Qui (vi fu scritto poi) giace Dudone: Onorate l'altissimo campione.

Ma il pietoso Buglion, poi che da questa Opra si tolse dolorosa e pia,
Tutti i fabri del campo alla foresta
Con buona scorta di soldati invia.
Ella è tra valli ascosa, e manifesta
L'avea fatta ai Francesi uom di Soría.
Qui per troncar le macchine n'andaro,
A cui non abbia la città riparo.

L'un l'altro esorta che le piante atterri, E faccia al bosco inusitati oltraggi. Caggion recise da' taglienti ferri Le sacre palme, e i frassini selvaggi, I funebri cipressi, e i pini, e i cerri, L'elci frondose, e gli alti abeti, e i faggi, Gli olmi mariti, a cui talor s'appoggia La vite, e con piè torto al ciel sen poggia.

Altri i tassi, e le querce altri percote, Che mille volte rinnovar le chiome, E mille volte ad ogni incontro immote L'ire de'venti han rintuzzate e dome; Ed altri impone alle stridenti rote D'orni e di cedri l'odorate some. Lasciano al suon dell'arme, al vario grido, E le fere e gli augei la tana e il nido.

## CANTO QUARTO.

## ABGOMENTO.

Concilio infernale. — I neri Spiriti escono dall'abisso per turbare la santa impresa. — Bellezze, inganni e lusinghe dell'incantatrice Armida.

Mentre fan questi i bellici strumenti, Perchè debbano tosto in uso porse, Il gran nemico dell'umane genti Contra i Cristiani i lividi occhi torse: E lor veggendo alle bell'opre intenti, Ambo le labbra per furor si morse; E, qual tauro ferito, il suo dolore Versò, mugghiando e sospirando, fuore.

Quinci, avendo pur tutto il pensier volto A recar ne'Cristiani ultima doglia, Che sia, comanda, il popol suo raccolto (Concilio orrendo!) entro la regia soglia: Come sia pur leggera impresa (ahi stolto!) Il repugnare alla divina voglia; Stolto, ch'a Dio si agguaglia, e in oblio pone Come di Pio la destra irata tuone. Chiama gli abitator dell'ombre eterne Il rauco suon della tartarea tromba: Treman le spaziose atre caverne, E l'aer cieco a quel romor rimbomba: Nè stridendo così dalle superne Regioni del cielo il folgor piomba; Nè sì scossa giammai trema la terra, Quando i vapori in sen gravida serra.

Tosto gli Dei d'abisso in varie torme Concorron d'ogn'intorno all'alte porte. Oh come strane, oh come orribil forme! Quant'è negli occhi lor terrore e morte! Stampano alcuni il suol di ferine orme, Ein fronte umana han chiome d'angui attorte; E lor s'aggira dietro immensa coda, Che quasi sferza si ripiega e snoda.

Qui mille immonde Arpie vedresti, e mille Centauri, e Sfingi, e pallide Gorgoni; Molte e molte latrar voraci Scille, E fischiar Idre, e sibilar Pitoni, E vomitar Chimere atre faville; E Polifemi orrendi, e Gerroni; E in novi mostri, e non più intesi o visti, Diversi aspetti in un confusi e misti. D'essi parte a sinistra, e parte a destra.

A seder vanno al crudo re davante.

Siede Pluton nel mezzo, e con la destra

Sostien lo scettro ruvido e pesante;

Nè tanto scoglio in mar, nè rupe alpestra,

Nè pur Calpe s'iunalza, o il magno Atlante,

Ch'anzi lui non paresse un picciol colle;

Sì la gran fronte e le gran corna estolle.

Orrida maestà nel fero aspetto
Terrore accresce, e più superbo il rende;
Rosseggian gli occhi, e di veneno infetto,
Come infausta cometa, il guardo splende;
Gl'involve il mento e su l'irsuto petto
Ispida e folta la gran barba scende;
E in guisa di voragine profonda
S'apre la bocca d'atro sangue immonda.

Qual i fumi sulfurei ed infiammati
Escon di Mongibello, e il puzzo e il tuono;
Tal della fera bocca i negri fiati,
Tale il fetore e le faville sono.
Mentre ei parlava, Cerbero i latrati
Represse, e l'Idra si fe muta al suono;
Restò Cocito, e ne tremar gli abissi;
E in questi detti il gran rimbombo udissi;

Tartarei Numi, di seder più degni
Là sovra il Sole, ond' è l'origin vostra,
Che meco già dai più felici regni
Spinse il gran caso in questa orribil chiostra,
Gli antichi altrui sospetti e i feri sdegni
Noti son troppo, e l'alta impresa nostra.
Or colui regge a suo voler le stelle,
E noi siam giudicati alme rubelle.

Ed in vece del dì sereno e puro,
Dell'aureo Sol, degli stellati giri,
N'ha qui rinchiusi in questo abisso oscuro,
Nè vuol ch'al primo onor per noi s'aspiri:
E poscia (ahi quanto a ricordarlo è duro!
Quest'è quel che più inaspra i miei martíri)
Ne'bei seggi celesti ha l'uom chiamato,
L'uom vile, e di vil fango in terra nato.

Nèciògliparve assai; ma in preda a morte Sol per farne più danno, il Figlio diede. Ei venne, e ruppe le tartaree porte, E porre osò ne'regni nostri il piede, E trarne l'alme a noi dovute in sorte, E riportarne al ciel sì ricche prede, Vincitor trionfando, e in nostro scherno L'insegne ivi spiegar del vinto inferno. Ma che rinnovo i miei dolor parlando?
Chi non ha già l'ingiurie nostre intese?
Ed in qual parte si trovò, nè quando,
Ch'egli cessasse dall'usate imprese?
Non più dêssi all'antiche andar pensando;
Pensar dobbiamo alle presenti offese.
Deh! non vedete omai com'egli tenti
Tutte al suo culto richiamar le genti?

Noi trarrem neghittosi i giorni e l'ore, Nè degna cura fia che il cor n'accenda? E soffrirem che forza ognor maggiore Il suo popol fedele in Asia prenda? E che Giudea soggioghi? e che il suo onore, Che il nome suo più si dilati e stenda? Che suoni in altre lingue, e in altri carmi Siscriva, e incida in novi bronzie in marmi?

Che sian gl'idoli nostri a terra sparsi?
Che i nostri altari il mondo a lui converta?
Ch'a lui sospesi i voti, a lui sol arsi
Siano gl'incensi, ed auro e mirra offerta?
Ch'ove a noi tempio non solea serrarsi,
Or via non resti all'arti nostre aperta?
Che di tant'alme il solito tributo
Ne manchi, e in vôto regno alberghi Pluto?

Ah! non fia ver; chè non son anco estinti Gli spirti in voi di quel valor primiero, Quando di ferro e d'alte fiamme cinti Pugnammo già contra il celeste impero. Fummo, io nol nego, in quel conflitto vinti; Pur non mancò virtute al gran pensiero: Diede checchè si fosse a lui vittoria; Rimase a noi d'invitto ardir la gloria.

Ma perchè più v'indugio? Itene, o miei Fidi consorti, o mia potenza e forze: Ite veloci, ed opprimete i rei, Prima che il lor poter più si rinforze; Pria che tutt'arda il regno degli Ebrei, Questa fiamma crescente omai s'ammorze: Fra loro entrate, e in ultimo lor danno Or la forza s'adopri ed or l'inganno.

Sia destin ciò ch'io voglio: altri disperso Sen vada errando; altri rimanga ucciso; Altri in cure d'amor lascive immerso, Idol si faccia un dolce sguardo e un riso; Sia il ferro incontro al suo rettor converso Dallo stuol ribellante e in sè diviso; Pêra il campo e ruini, e resti in tutto Ogni vestigio suo con lui distrutto. Non aspettar già l'alme a Dio rubelle Che fusser queste voci al fin condotte; Ma fuor volando a riveder le stelle Già se n'uscian dalla profonda notte, Come sonanti e torbide procelle Che vengan fuor delle natie lor grotte Ad oscurare il cielo, e portar guerra Ai gran regni del mare e della terra.

Tosto, spiegando in vari lati i vanni, Si furon questi per lo mondo sparti; E incominciaro a fabbricar inganni Diversi e novi, ed ad usar lor arti. Ma di'tu, Musa, come i primi danni Mandassero ai Cristiani, e di quai parti: Tu'l sai; ma di tant'opra a noi sì lunge Debil aura di fama appena giunge.

Reggea Damasco e le città vicine
Idraote, famoso e nobil mago,
Che sin da'suoi prim'anni all'indovine
Arti si diede, e ne fu ognor più vago.
Ma che giovar, se non potéo del fine
Di quella incerta guerra esser presago,
Ned aspetto di stelle erranti o fisse,
Nè risposta d'inferno il ver predisse?

Giudicò questi (ahi! cieca umana mente, Come i giudicii tuoi son vani e torti!) Ch'all'esercito invitto d'Occidente Apparecchiasse il Ciel ruine e morti: Però, credendo che l'egizia gente La palma dell'impresa alfin riporti. Desia che il popol suo nella vittoria Sia dell'acquisto a parte e della gloria.

Ma, perchè sanguinosa e cruda estima Che fia tal guerra, e del suo danno teme, Ei va pensando con qual'arte in prima Il poter de' Cristiani in parte sceme, Sì che più agevolmente indi s'opprima Dalle sue genti e dall'egizie insieme. In questo suo pensier il sovraggiunge L'angelo iniquo, e più l'instiga e punge.

Esso il consiglia, e gli ministra i modi Onde l'impresa agevolar si puote. Donna, a cui di beltà le prime lodi Concedea l'Orrente, è sua nepote: Gli accorgimenti e le più occulte frodi, Ch'usi o femmina o maga, a lei son note: Questa a sè chiama, e seco i suoi consigli Comparte, e vuol che cura ella ne pigli.

Dice: O diletta mia, che sotto biondi Capelli e fra sì tenere sembianze ' Canuto senno e cor virile ascondi E già nell'arti mie me stesso avanze, Gran pensier volgo; e se tu lui secondi, Seguiranno gli effetti alle speranze: Tessi la tela ch'io ti mostro ordita, Di cauto vecchio esecutrice ardita.

Vanne al campo nemico: ivi s'impieghi Ogni arte femminil ch'amore alletti: Bagna di pianto, e fa' melati i preghi; Tronca e confondi co' sospiri i detti: Beltà dolente e miserabil pieghi Al tuo volere i più ostinati petti: Vela il soverchio ardir con la vergogna, E fa' manto del vero alla menzogna.

Prendi, s'esser potrà, Goffredo all'esca De' dolci sguardi e de'bei detti adorni; Sì ch'all'uomo invaghito omai rincresca L'incominciata guerra, e la distorni. S'esso non puoi, gli altri più grandi adesca; Menagli in parte, ond'alcun mai non torni. Poi distingue i consigli; alfin le dice: Per la fè, per la patria il tutto lice.

La bella Armida, di sua forma altera, E de'doni del sesso e dell'etate, L'impresa prende; e in su la prima sera Parte, e tiene sol vie chiuse e celate: E in treccia e in gonna femminile, spera Vincer popoli invitti e schiere armate. Ma son del suo partir tra il vulgo ad arte Diverse voci poi diffuse e sparte.

Dopo non molti di vien la donzella Dove spiegate i Franchi avean le tende. All'apparir della beltà novella Nasce un bisbiglio, e il guardo ognun v'intende Sì come là, dove cometa o stella Non più vista di giorno in ciel risplende: E traggon tutti per veder chi sia Sì bella peregrina, e chi l'invia.

Argo non mai, non vide Cipro o Delo D'abito o di beltà forme sì care: D'auro ha la chioma, ed or dal bianco velo Traluce involta, or discoperta appare: Così qualor si rasserena il cielo. Or da candida nube il Sol traspare, Or dalla nube uscendo i raggi intorno Più chiari spiega, e ne raddoppia il giorno.

Fa nove crespe l'aura al crin disciolto, Che natura per sè rincrespa in onde; Stassi l'avaro sguardo in sè raccolto, E i tesori d'Amore e i suoi nasconde. Dolce color di rose in quel bel volto Fra l'avorio si sparge e si confonde; Ma nella bocca, ond'esce aura amorosa, Sola rosseggia e semplice la rosa.

Mostra il bel petto le sue nevi ignude,
Onde il foco d'amor si nutre e desta:
Parte appar delle mamme acerbe e crude,
Parte altrui ne ricopre invida vesta:
Invida, ma, s'agli occhi il varco chiude,
L'amoroso pensier già non arresta,
Chè, non ben pago di bellezza esterna,
Negli occulti segreti anco s'interna.

Come per acqua o per cristallo intero Trapassa il raggio, e nol divide o parte; Per entro il chiuso manto osa il pensiero Sì penetrar nella vietata parte: Ivi si spazia, ivi contempla il vero Di tante meraviglie a parte a parte; Poscia al desio le narra e le descrive, E ne fa le sue fiamme in lui più vive. Lodata passa e vagheggiata Armida
Fra le cupide turbe, e se n'avvede:
Nol mostra già, benchè in suo cor ne rida,
E ne disegni alte vittorie e prede.
Mentre, sospesa alquanto, alcuna guida
Che la conduca al Capitan richiede,
Eustazio occorse a lei, che del sovrano
Principe delle squadre era germano.

Come al lume farfalla, ei si rivolse
Allo splendor della beltà divina:

E rimirar da presso i lumi volse,
Che dolcemente atto modesto inchina;
E ne trasse gran fiamma, e la raccolse,
Come da foco suole esca vicina;
E disse verso lei (ch'audace e baldo
Il fea degli anni e dell'amore il caldo):

Donna, se pur tal nome a te conviensi, Chè non somigli tu cosa terrena, Nè v'è figlia d'Adamo in cui dispensi Cotanto il ciel di sua luce serena; Che da te si ricerca? e donde vieusi? Qual tua ventura o nostra or qui ti mena? Fa' ch'io sappia chi sei, fa' ch'io non erri Nell'onorarti, e, s'è ragion, m'atterri. Risponde: Il tuo lodar tropp'alto sale, Nè tanto in suso il merto nostro arriva: Cosa vedi, signor, non pur mortale, Ma già morta ai diletti, al duol sol viva. Mia sciagura mi spinse in loco tale, Vergine peregrina e fuggitiva: Ricorro al pio Goffredo, e in lui confido; Tal va di sua bontate intorno il grido.

Tu l'adito m'impetra al Capitano,
I hai, come pare, alma cortese e pia.
Id egli: È ben ragion ch'all'un germano
L'altro ti guidi, e intercessor ti sia.
Vergine bella, non ricorri invano;
Ion è vile appo lui la grazia mia:
Ipender tutto potrai, come t'aggrada,
Liò che vaglia il suo scettro o la mia spada.

Tace, e la guida ove tra i grandi eroi Mor dal vulgo il pio Buglion s'invola. Essa inchinollo riverente, e poi Vergognosetta non facea parola: La quei rossor, ma quei timori suoi Lassicura il guerriero, e riconsola; li che i pensati inganni alfine spiega, n suon che di dolcezza i sensi lega. Principe invitto, disse, il cui gran nome Sen vola adorno di sì chiari fregi, Che l'esser da te vinte e in guerra dome Recansi a gloria le provincie e i regi, Noto per tutto è il tuo valore, e come Sin dai nemici avvien che s'ami e pregi, Così anco i tuoi nemici affida, e invita Di ricercarti e d'impetrarne aita.

Ed io, che nacqui in sì diversa fede, Che tu abbassasti e ch'or d'opprimer tenti, Per te spero acquistar la nobil sede E lo scettro regal de'miei parenti: E, s'altri aita ai suoi congiunti chiede Contra il furor delle straniere genti, Io, poichè in lor non ha pietà più loco, Contra il mio sangue il ferro ostile invoco.

Te chiamo, ed in te spero: e in quell'altezza
Puoi tu sol pormi, ende sospinta io fui:
Nè la tua destra esser deo meno avvezza
Di sollevar, che d'atterrare altrui:
Nè meno il vanto di pietà si prezza,
Che il tronfar degl'inimici sui:
E s'hai potuto a molti il regno torre,
Fia gloria egual nel regno or me riporre.

Ma se la nostra fè varia ti move disprezzar forse i miei preghi onesti, La se, c'ho certa in tua pietà, mi giove; Nè dritto par, ch'ella delusa resti. l'estimone è quel Dio ch'a tutti è Giove, Ch'altrui più giusta aita unqua non desti. Ma perchè il tutto appieno intenda, or odi Le mie sventure insieme e l'altrui frodi.

Figlia i'son d'Arbilan, che il freno tenne Del bel Damasco, e in minor sorte nacque; Ma la bella Cariclia in sposa ottenne, Cui farlo erede del suo regno piacque. Costei col suo morir quasi prevenne ll nascer mio; chè in tempo estinta giacque, Ch'io fuori uscia dell'alvo; e fu il fatale Giorno, ch'a lei diè morte, a me natale.

Ma il primo lustro appena era varcato Dal dì ch'ella spogliossi il mortal velo, Quando il mio genitor, cedendo al fato. Forse con lei si ricongiunse in cielo; Di me cura lasciando e dello stato Al fratel ch' egli amò con tanto zelo, Che, se in petto mortal pietà risiede, Esser certo dovea della sua fede.

Preso dunque di me questi il governo, Vago d'ogni mio ben si mostrò tanto, Che d'incorrotta fè, d'amor paterno, E d'immensa pietade ottenne il vanto; O che il maligno suo pensiero interno Celasse allor sotto contrario manto, O che sincere avesse ancor le voglie, Perchè al figliuol mi destinava in moglie.

Io crebbi, e crebbe il figlio; e mai nè stile Di cavalier, nè nobil'arte apprese; Nulla di pellegrino o di gentile Gli piacque mai, nè mai tropp'alto intese; Sotto deforme aspetto animo vile, E in cor superbo avare voglie accese; Ruvido in atti, ed in costumi tale, Ch'è sol ne'vizi a sè medesmo eguale.

Ora il mio buon custode ad uom sì degno Unirmi in matrimonio in sè prefisse, E farlo del mio letto e del mio regno Consorte; e chiaro a me più volte il disse. Usò la lingua e l'arte, usò l'ingegno, Perchè il bramato effetto indi seguisse: Ma promessa da me non trasse mai; Anzi ritrosa ognor tacqui, o negai.

Partissi alfin con un sembiante oscuro, Onde l'empio suo cor chiaro trasparve: E ben l'istoria del mio mal futuro Leggergli scritta in fronte allor mi parve. Quinci i notturni miei riposi furo Turbati ognor da strani sogni e larve; Ed un fatale orror nell'alma impresso, M'era presagio de'miei danni espresso.

Spesso l'ombra materna a me s'offria, Pallida imago, e dolorosa in atto: Quanto diversa, oimè, da quel che pria Visto altrove il suo volto avea ritratto! Fuggi, figlia, dicea, morte sì ria Che ti sovrasta omai; pártiti ratto: Già veggio il tosco e il ferro in tuo sol danno Apparecchiar dal perfido tiranno.

Ma che giovava, oimè!, che del periglio Vicino omai fosse presago il core, Se irresoluta in ritrovar consiglio La mia tenera età rendea il timore? Prender fuggendo volontario esiglio, E ignuda uscir dal patrio regno fuore, Grave era sì, ch'io fea minore stima. Di chiuder gli occhi ove gli apersi in prima. Temea, lassa!, la morte, e non avea (Chi'l crederia?) poi di fuggirla ardire; E scoprir la mia tema anco temea, Per non affrettar l'ore al mio morire. Così inquieta e torbida traea La vita in un continuo martíre; Qual uom ch'aspetti che sul collo ignudo Ad or ad or gli caggia il ferro crudo.

In tal mio stato, o fosse amica sorte,
O ch'a peggio mi serbi il mio destino,
Un de'ministri della regia corte,
Che il re mio padre s'allevò ba:nbino,
Mi scoperse che il tempo alla mia morte
Dal tiranno prescritto era vicino;
E ch'egli a quel crudele avea promesso
Di porgermi il velen quel giorno stesso.

E mi soggiunse poi, ch' alla mia vita Sol fuggendo allungar poteva il corso; E, poi ch'altronde io non sperava aita, Pronto offrì sè medesmo al mio soccorso; E confortando mi rendè sì ardita, Che del timor non mi ritenne il morso Sì, ch'io non disponessi all'aer cieco, La patria e il zio fuggendo, andarne seco. Sorse la notte oltre l'usato oscura, Che sotto l'ombre amiche ne coperse; Onde con due donzelle uscii secura, Compagne elette alle fortune avverse; Ma, lassa!, indietro alle mie patrie mura Pur le luci volgea di pianto asperse; Nè della vista del natio terreno Potea partendo saziarle appieno.

Feal'istesso cammin l'occhio e il pensiero E mal suo grado il piede innanzi giva; Sì come nave, ch' improvviso e fero Turbine scioglia dall'amata riva. La notte andammo e il dì seguente intiero Per lochi ov'orma altrui non appariva; Ci ricovrammo in un castello alfine, Che siede del mio regno in sul confine.

E d'Aronte il castel (ch'Aronte fue Quel che mi trasse di periglio, e scôrse); Ma, poi che me fuggito aver le sue Mortali insidie il traditor s'accorse, Acceso di furor contr' ambidue Le sue colpe medesme in noi ritorse; Ed ambo fece rei di quell'eccesso Che commetter in me volle egli stesso. Disse ch'Aronte i'avea con doni spinto
Fra sue bevande a mescolar veneno.
Per non aver, poi ch'egli fosse estinto.
Chi legge mi prescriva, o tenga a freno:
E ch'io seguendo un mio lascivo instinto,
Volea raccormi a mille amanti in seno.
Ahi, che fiamma dal cielo anzi in me scenda,
Santa onestà, ch'io le tue leggi offenda!

Ch'avara fame d'oro e sete insieme

Del mio sangue innocente il crudo avesse,
Grave m'è sì; ma vie più il cor mi preme,
Che il mio candido onor macchiar volesse.
L'empio, che i popolari impeti teme,
Così le sue menzogne adorna e tesse,
Che la città, del ver dubbia e sospesa,
Sollevata non s'armi a mia difesa.

Nè, perch'or sieda nel mio seggio, e in fronte Già gli risplenda la regal corona, Pone alcun fine a'miei gran danni e all'onte; Sì la sua feritate oltra lo sprona: Arder minaccia entro il castello Aronte, Se di proprio voler non s'imprigiona; Ed a me, lassa!, e insieme a'miei consorti 'uerra annunzia non pur, ma strazi e morti. Ciò dice egli di far; perchè dal volto
Così levarsi la vergogna crede,
E ritornar nel grado, ond'io l'ho tolto,
L'onor del sangue e della regia sede:
Ma il timor n'è cagion, che non ritolto
Gli sia lo scettro ond'io son vera erede,
Chè sol, s'io caggio, por fermo sostegno
Con le ruine mie puote al suo regno.

E ben quel fine avrà l'empio desire, Che già prescritto s'ha il tiranno in mente, E saran nel mio sangue estinte l'ire, Che dal mio lagrimar non fiano spente, Se tu nol vieti. A te rifuggo, o sire, Io misera fanciulla, orba, innocente; E questo pianto, ond'ho i tuoi piedi aspersi, Vagliami sì, che il sangue io poi non versi.

Per questi piedi, onde i superbi e gli empi Calchi; per questa man che il dritto aita; Per l'alte tue vittorie, e per que' tèmpi Sacri, cui desti, e cui dar cerchi aita; I mio desir, chè tu puoi solo, adempi; I in un col regno a me serbi la vita a tua pietà: ma pietà nulla giove, 'anco te il dritto e la ragion non move. Tu, cui concesse il Ciele, e dielti in fato Voler il giusto e poter ciò che vuoi, A me salvar la vita, a te lo stato (Che tuo fia, s'io 'l ricovro) acquistar puoi. Fra numero sì grande a me sia dato Diece condur de'tuoi più forti eroi; Ch'avendo i padri amici e il popol fido, Bastan questi a ripormi entro al mio nido.

Anzi un de'primi, alla cui fè commessa È la custodia di secreta porta, Promette aprirla, e nella reggia stessa Porci di notte tempo; e sol m'esorta Ch'io da te cerchi alcuna aita: e in essa, Per picciola che sia, si riconforta Più che s'altronde avesse un grande stuolo, Tanto l'insegne estima e il nome solo.

Ciò detto, tace, e la risposta attende Con atto che in silenzio ha voce e preghi. Goffredo il dubbio cor volve e sospende Fra pensier vari, e non sa dove il pieghi. Teme i barbari inganni, e ben comprende Che non è fede in uom ch'a Dio la neghi. Ma d'altra parte in lui pietoso affetto Si desta, che non dorme in nobil petto. Nè pur l'usata sua pietà natia
Vuol che costei della sua grazia degni;
Ma il move util ancor: ch'util gli fia
Che nell'imperio di Damasco regni
Chi da lui dipendendo apra la via
Ed agevoli il corso a'suoi disegni,
E genti ed arme gli ministri ed oro
Contra gli Egizi e chi sarà con loro.

Mentre ei così dubbioso a terra vôlto
Lo sguardo tiene, e il pensier volve e gira,
La donna in lui s'affisa, e dal suo volto
Intenta pende, e gli atti osserva e mira:
E perchè tarda, oltra il suo creder, molto
La risposta, ne teme e ne sospira;
Quegli la chiesta grazia alfin negolle;
Ma diè risposta assai cortese e molle.

Se in servigio di Dio, ch'a ciò n'elesse, Volte non fosser qui le nostre spade, Ben tua speme fondar potresti in esse, E soccorso trovar, non che pietade; Ma se queste sue gregge e queste oppresse Mura non torniam prima in libertade, Giusto non è, con iscemar le genti, Che di nostra vittoria il corso allenti. Ben ti prometto (e tu per nobil pegno Mia fè ne prendi, e vivi in lei secura)
Che, se mai sottrarremo al giogo indegno Queste sacre ed al Ciel dilette mura,
Di ritornarti al tuo perduto regno,
Come pietà n'esorta, avrem poi cura.
Or mi farebbe la pietà men pio,
S' anzi il suo dritto io non rendessi a Dio.

A quel parlar chinò la donna e fisse
Le luci a terra, e stette immota alquanto;
Poi sollevolle rugiadose, e disse,
Accompagnando i flebil atti al pianto:
Misera! ed a qual'altra il ciel prescrisse
Vita mai grave ed immutabil tanto,
Che si cangia in altrui mente e natura
Pria che si cangi in me sorte sì dura?

Nulla speme più resta: invan mi doglio:
Non han più forza in uman petto i preghi.
Forse lice sperar che il mio cordoglio,
Che te non mosse, il reo tiranno pieghi?
Nè già te d'inclemenza accusar voglio,
Perchè il picciol soccorso a me si neghi;
Mail Cielo accuso, onde il mio mal discende,
Che in te pietade inesorabil rende.

Non tu, signor, nè tua bontate è tale: Ma il mio destino è che mi nega aita: Crudo destino, empio destin fatale, Uccidi omai questa odiosa vita. L'avermi priva, oimè!, fu picciol male De' dolci padri in loro età fiorita, Se non mi vedi ancor del regno priva, Qual vittima al coltello, andar cattiva.

Chè, poichè legge d'onestate e zelo Non vuol che qui sì lungamente indugi, A cui ricorro intanto? ove mi celo? O quai contra il tiranno avrò rifugi? Nessun loco sì chiuso è sotto il cielo, Ch'all'òr nons'apra: or perchè tanti indugi? Veggio la morte, e, se il fuggirla è vano, Incontro a lei n'andrò con questa mano.

Qui tacque; e parve ch'un regale sdegno E generoso!'accendesse in vista; E il piè volgendo, di partir fea segno, Tutta negli atti dispettosa e trista. Il pianto si spargea senza ritegno. Com'ira suol produrlo a dolor mista; E le nascenti lagrime a vederle Erano a'rai del Sol cristallo e perle.

Le guance asperse di que'vivi umori, Che giù cadean sin della veste al lembo, Parean vermigli insieme e bianchi fiori, Se pur gl'irriga un rugiadoso nembo, Quando su l'apparir de' primi albori Spiegano all'aure liete il chiuso grembo; E l'alba, che gli mira e se n'appaga, D'adornarsene il crin diventa vaga.

Ma il chiaro umor, che di sì spesse stille
Le belle gote e il seno adorno rende,
Opra effetto di foco, il quale in mille
Petti serpe celato e vi s'apprende.
O miracol d'Amor, che le faville
Tragge del pianto, e i cornell'acqua accende!
Sempre sovra natura egli ha possanza;
Ma in virtù di costei sè stesso avanza.

Questo finto dolor da molti elice
Lagrime vere, e i cor più duri spetra.
Ciascun con lei s'affligge, e fra sè dice:
Se mercè da Goffredo or non impetra,
Ben fu rabbiosa tigre a lui nutrice,
E il produsse in aspr'alpe orrida pietra,
O l'onda, che nel mar si frange e spuma:
Crudel, che tal beltà turba e consuma.

Ma il giovinetto Eustazio, in cui la face Di pietade e d'amore è più fervente, Mentre bisbiglia ciascun altro e tace, Si tragge avanti, e parla audacemente: O germano, e signor, troppo tenace Del suo primo proposto è la tua mente, S'al consenso comun, che brama e prega, Arrendevole alquanto or non si piega.

Non dico io già che i principi che a cura Si stanno qui de' popoli soggetti, Torcano il piè dall' oppugnate mura, E sian gli uffici lor da lor negletti: Ma fra noi, che guerrier siam di ventura, Senz'alcun proprio peso, e meno astretti Alle leggi degli altri, elegger diece Difensori del giusto a te ben lece:

Ch'al servigio di Dio già non si toglie
L'uom che innocente vergine difende;
Ed assai care al Ciel son quelle spoglie
Che d'ucciso tiranno altri gli appende.
Quando dunque all'impresa or non m'invoglie
Quell' util certo che da lei s' attende,
Mi ci muove il dover; ch'a dar tenuto
È l'ordin nostro alle donzelle aiuto.

Ah! non sia ver, per Dio, che si ridica
In Francia, e dove in pregio è cortesia,
Che si fugga da noi rischio o fatica
Per cagion così giusta e così pia.
Io per me qui depongo elmo e lorica;
Qui mi scingo la spada; e più non fia
Ch' adopri indegnamente arme o destriero,
O il nome usurpi mai di cavaliero.

Così favella: e seco in chiaro suono
Tutto l'ordine suo concorde freme;
E, chiamando il consiglio utile e buono,
Co' preghi il Capitan circonda e preme.
Cedo, egli disse allora, e vinto sono
Al concorso di tanti uniti insieme:
Abbia, se parvi, il chiesto don costei,
Dai vostri sì, non dai consigli miei.

Ma se Goffredo di credenza alquanto
Pur trova in voi, temprate i vostri affetti.
Tanto sol disse: e basta lor ben tanto,
Perchè ciascun quel ch'ei concede accetti.
Or che non può di bella donna il pianto,
Ed in lingua amorosa i dolci detti?
Esce da vaghe labbra aurea catena
Che l'alme a suo voler prende ed affrena.

Eustazio lei richiama, e dice: Omai Cessi, vaga donzella, il tuo dolore; Chè tal da noi soccorso in breve avrai, Qual par che più richiegga il tuo timore. Serenò allora i nubilosi rai Armida, e sì ridente apparve fuore, Ch'innamorò di sue bellezze il cielo, Asciugandosi gli occhi col bel velo.

Rendè lor poscia in dolci e care note Grazie per l'alte grazie a lei concesse, Mostrando che sariano al mondo note Mai sempre, e sempre nel suo core impresse: E ciò che lingua esprimer ben non puote, Muta eloquenza ne'suoi gesti espresse; E celò sì sotte mentito aspetto Il suo pensier, ch'altrui non diè sospetto.

Quinci vedendo che fortuna arriso
Al gran principio di sue frodi avea,
Prima che il suo pensier le sia preciso,
Dispon di trarre al fine opra sì rea,
E far con gli atti dolci e col bel viso
Più che con l'arti lor Circe o Medea;
E in voce di sirena ai suoi concenti
Addormentar le più svegliate menti.

Usa ogni arte la donna, onde sia colto Nella sua rete alcun novello amante; Nè con tutti, nè sempre un stesso volto Serba, ma cangia a tempo atti e sembiante; Or tien pudica il guardo in sè raccolto, Or lo rivolge cupido e vagante; La sferza in quelli, il freno adopra in questi, Come lor vede in amar lenti o presti.

Se scorge alcun che dal suo amor ritiri L'alma, e i pensier per diffidenza affrene, Gli apre un benigno riso, e in dolci giri Volge le luci in lui liete e serene; E così i pigri e timidi desiri Sprona, ed affida la dubbiosa spene; Ed infiammando le amorose voglie, Sgombra quel gel che la paura accoglie.

Ad altri poi, ch'audace il segno varca, Scorto da cieco e temerario duce, De'cari detti e de' begli occhi è parca, E in lui timore e riverenza induce: Ma fra lo sdegno, onde la fronte è carca, Pur anco un raggio di pietà riluce; Sì ch'altri teme ben, ma non dispera, E più s'invoglia, quanto appar più altera. Stassi talvolta ella in disparte alquanto, E il volto e gli atti suoi compone e finge Quasi dogliosa; e infin su gli occhi il pianto Tragge sovente, e poi dentro il respinge: E con quest'arti a lagrimare intanto Seco mill'alme semplicette astringe; E in foco di pietà strali d'amore Tempra, onde pera a sì fort'arme il core.

Poi, sì com'ella a quel pensier s'invole, E novella speranza in lei si deste, Vêr gli amanti il piè drizza e le parole, E di gioia la fronte adorna e veste; E lampeggiar fa, quasi un doppio sole, Il chiaro sguardo e il bel riso celeste Su le nebbie del duolo oscure e folte, Ch'avea lor prima intorno al petto accolte.

Ma mentre doice parla e doice ride,
E di doppia dolcezza inebria i sensi,
Quasi dal petto lor l'alma divide,
Non prima usata a quei diletti immensi.
Ahi crudo Amor, ch'egualmente n'ancide
L'assenzio e il mel che tu fra noi dispensi,
E d'ogni tempo egualmente mortali
Vengon da te le medicine e i mali!

Frasi contrarie tempre in ghiaccio e in foce In riso e in pianto, e tra paura e spene, Inforsa ogni suo stato, e di lor gioco L'ingannatrice donna a prender viene; E s'alcun mai con suon tremante e fioco Osa parlando di accennar sue pene, Finge, quasi in amor rozza e inesperta, Non veder l'alma ne'suoi detti aperta.

O pur le luci vergognose e chine
Tenendo, d'onestà s'orna e colora;
Sì che viene a celar le fresche brine
Sotto le rose onde il bel viso infiora;
Qual nell'ore più fresche e mattutine
Del primo nascer suo veggiam l'aurora;
E il rossor dello sdegno insieme n'esce
Con la vergogna, e si confonde e mesce.

Ma se prima negli atti ella s'accorge D'uom che tenti scoprir l'accese voglie, Or gli s'invola e fugge, ed or gli porge Modo onde parli, e in un tempo il ritoglie. Così il dì tutto in vano error lo scorge; Stanco e deluso poi di speme il toglie: Ei si riman qual cacciator ch'à sera Perda alfin l'orma di seguita fera. Queste fur l'arti, onde mill'alme e mille Prender furtivamente ella potéo; Anzi pur furon l'armi onde rapille, Ed a forza d'Amor serve le feo. Qual meraviglia or fia, se il fero Achille D'Amor fu preda, ed Ercole e Teseo, S'ancor chi per Gesù la spada cinge, L'empio ne'lacci suoi talora stringe?

## CANTO QUINTO.

## ARGOMENTO.

Prime discordie fra Cristiani. — Rinaldo uccide Gernando, e prende volontario esiglio. — Armida si parte lieta, seco traendo gran numero di cavalieri.

Mentre in tal guisa i cavalieri alletta
Nell'amor suo l'insidiosa Armida,
Nè solo i diece a lei promessi aspetta,
Ma di furto menarne altri confida:
Volge tra sè Goffredo a cui commetta
La dubbia impresa, ov'ella esser dee guida:
Chè degli Avventurier la copia e il merto
E il desir di ciascuno il fanno incerto.

Ma con provvido avviso alfin dispone Ch'essi un di loro scelgano a sua voglia, Che succeda al magnanimo Dudone, E quella elezion sovia sè toglia.
Così non avverrà ch'ei dia cagione Ad alcun d'essi che di lui si doglia; E insieme mostrerà d'aver nel pregio, In cui deve a ragion, lo stuolo egregio.

A sè dunque gli chiama, e lor favella:
Stata è da voi la mia sentenza udita,
Ch'era, non di negare alla donzella,
Ma di darle in stagion matura aita.
Di nuovo or la propongo: e ben puote ella
Esser dal parer vostro anco seguita;
Chè nel mondo mutabile e leggiero,
Costanza è spesso il variar pensiero.

Ma se stimate ancor che mal convegna Al vostro grado il rifiutar periglio; E se pur generoso ardire sdegna Quel che troppo gli par cauto consiglio; Non fia ch'involontari io vi ritegna, Nè quel che già vi diedi or mi ripiglio; Ma sia con esso voi, com'esser deve, Il fren del nostro imperio lento e lieve.

Dunque lo starne e il girne i' son contento Che dal vostro piacer libero penda. Ben vo' che pria facciate al duce spento Successor novo; e di voi cura ei prenda. E tra voi scelga i diece a suo talento; Non già di diece il numero trascenda; Chè in questo il sommo imperio a me riservo: Non fia l'arbitrio suo per altro servo. Così dice Goffredo; e il suo germano,
Consentendo ciascun, risposta diede:
Siccome a te conviensi, o Capitano,
Questa lenta virtù che lunge vede,
Così il vigor del core e della mano,
Quasi debito a noi, da noi si chiede;
E saria la matura tarditate,
Che in altri è provvidenza, in noi viltate.

E poiché il rischio è di sì lieve danno,
Posto in lance col pro che il contrappesa.
Te permettente, i dieci eletti andranno
Con la donzella all'onorata impresa.
Così conclude; e con sì adorno inganno
Cerca di ricoprir la mente accesa
Sotto altro zelo; e gli altri anco d'onore
Fingon desio, quel ch'è desio d'amore.

Ma il più giovin Buglione, il qual rimira Con geloso occhio il figlio di Sofia, La cui virtute invidiande ammira, Che in sì bel corpo più cara venía, Nol vorrebbe compagno, e al cor gl'inspira Cauti pensier l'astuta gelosia: Onde, tratto il rivale a sè in disparte, Ragiona a lui con lusinghevol arte: O di gran genitor maggior figliuolo, Che il sommo pregio in arme hai giovinetto. Or chi sarà del valoroso stuolo, Di cui parte noi siamo, in duce eletto? Io, ch' a Dodon famoso appena, e solo Per l'onor dell'età, vivea soggetto, Io, fratel di Goffredo, a chi più deggio Cedere omai? se tu non sei, nol veggio.

Te, la cui nobiltà tutt'altre agguaglia, Gloria e merito d'opre a me prepone:
Nè sdegnerebbe in pregio di battaglia
Minor chiamarsi auco il maggior Buglione.
Te dunque in duce bramo, ove non caglia
A te di questa Sira esser campione;
Nè già cred'io che quell'onor tu curi,
Che da fatti verrà notturni e scuri.

Nè mancherà qui loco, ove s'impieghi
lon più lucida fama il tuo valore.
rio procurerò, se tu nol nieghi,
h'a te concedan gli altri il sommo onore,
a perchè non so ben dove si pieghi
r'irresoluto mio dubbioso core,
mpetro or io da te, ch'a voglia mia
segua poscia Armida, o teco stia.

Quitacque Eustazio, e questi estremi accent Non proferi senza arrossarsi il viso; E i mal celati suoi pensieri ardenti L'altro ben vide, e mosse ad un sorriso: Ma perch'a lui colpi d'amor più lenti Non hanno il petto oltra la scorza inciso, Nè molto impaziente è di rivale, Nè la donzella di seguir gli cale;

Ben altamente ha nel pensier tenace
L'acerba morte di Dudon scolpita;
E si reca a disnor, ch' Argante audace
Gli soprastia lunga stagione in vita;
E parte di sentire anco gli piace
Quel parlar ch'al dovuto onor l'invita;
E il giovinetto cor s'appaga e gode
Del dolce suon della verace lode.

Onde così rispose: I gradi primi
Più meritar che conseguir desio;
Nè, purchè me la mia vita sublimi,
Di scettri altezza invidiar degg'io:
Ma s'all'onor mi chiami, e che lo stimi
Debito a me, non ci verrò restio:
E caro esser mi dee che sia dimostro
Sì bel segno da voi del valor nostro.

Dunque io nol chiedo e nol rifluto; e quando Duce io pur sia, sarai tu degli eletti. Allora il lascia Eustazio, e va piegando De'suoi compagni al suo voler gli affetti. Ma chiede a prova il principe Gernando Quel grado; e bench' Armida in lui saetti, Men può nel cor superbo amor di donna, Ch'avidità d'onor che se n'indonna.

Sceso Gernando è da'gran re norvegi, Che di molto province ebber l'impero; E le tante corone e scettri regi E del padre e degli avi il fanno altero. Altero è l'altro de'suoi propri pregi Più che dell'opre che i passati fêro; Ancor che gli avi suoi cento e più lustri Stati sian chiari in pace, e in guerra illustri.

Ma il barbaro signor, che sol misura
Quanto l'oro e il dominio oltre si stenda,
E per sè stima ogni virtute oscura,
Cui titolo regal chiara non renda;
Non può soffrir che in ciò ch'egli procura,
Seco di merto il cavalier contenda:
E se ne cruccia sì, ch'oltra ogni segno
Di ragione il trasporta ira e disdegno.

Talchè il maligno spirito d'Averno,
Che in lui strada sì larga aprir si vede.
Tacito in sen gli serpe, ed al governo
De' suoi pensieri lusingando siede:
E qui più sempre l'ira e l'odio interno
Inacerbisce, e il cor stimola è fiede,
E fa che in mezzo all'alma ognor risuona
Una voce ch'a lui così ragiona:

Teco giostra Rinaldo: or tanto vale Quel suo numero van d'antichi eroi? Narri costui, ch'a te vuol farsi uguale, Le genti serve e i tributari suoi: Mostri gli scettri, e in dignità regale Paragoni i suoi morti a'vivi tuoi. Ah quanto osa un signor d'indegno stato, Signor che nella serva Italia è nato!

Vinca egli o perda omai, fu vincitore
Sin da quel dì ch'emulo tuo divenne;
Chè dirà il mondo (e ciò fia sommo onore):
Questi già con Gernando in gara venne.
Poteva a te recar gloria e splendore
Il nobil grado che Dudon pria tenne;
Ma già non meno esso da te n'attese:
Costui scemò suo pregio allor che 'l chiese.

E se, poi ch'altri più non parla o spira,
De'nostri affari alcuna cosa sente,
Come credi che in Ciel di nobil ira
Il buon vecchio Dudon si mostri ardente,
Mentre in questo superbo i lumi gira
Ed al suo temerario ardir pon mente,
Che seco ancor, l'età sprezzando e il merto,
Fanciullo osa agguagliarsi ed inesperto?

E l'osa pure, e il tenta, e ne riporta,
Invece di castigo, onore e laude;
E v'è chi ne 'l consiglia, e ne l'esorta,
(O vergogna comune!) e chi gli applaude.
Ma se Goffredo il vede, e gli comporta
Che di ciò ch'a te dessi egli ti fraude,
Nol soffrir tu: nè già soffrir lo dei;
Ma ciò che puoi dimostra, e ciò che sei.

Al suon di queste voci arde lo sdegno E cresce in lui, quasi commossa face; Nè capendo nel cor gonfiato e pregno, Per gli occhi n'esce e per la lingua audace. Ciò che di riprensibile e d'indegno Crede in Rinaldo, a suo disnor non tace; Superbo e vano il finge, e il suo valore Chiama temerità pazza e furore. E quanto di magnanimo e d'altero
E d'eccelso e d'illustre in lui risplende,
Tutto (adombrando con mal'arte il vero),
Pur come vizio sia, biasma e riprende;
E ne ragiona sì che il cavaliero,
Emulo suo, pubblico il suon n'intende:
Non però sfoga l'ira, o si raffrena
Quel cieco impeto in lui ch'a morte il mena;

Chè il reo demòn, che la sua lingua move
Di spirto in vece, e forma ogni suo detto,
Fa che gl'ingiusti oltraggi ognor rinnove,
Esca aggiungendo all'infiammato petto.
Loco è nel campo assai capace, dove
S'aduna sempre un bel drappello eletto;
E quivi insieme in torneamenti e in lotte
Rendon le membra vigorose e dotte.

Or quivi, allor che v'è turba più folta,
Pur, com'è suo destin, Rinaldo accusa:
E quasi acuto strale in lui rivolta
La lingua, del venen d'Averno infusa:
E vicino è Rinaldo, e i detti ascolta,
Nè puote l'ira omai tener più chiusa;
Ma grida: Mènti; e addosso a lui si spinge,
E nudo nella destra il ferro stringe.

Parve un tuono la voce, e il ferro un lampo Che di folgor cadente annunzio apporte. Tremò colui, nè vide fuga o scampo Dalla presente irreparabil morte: Pur, tutto essendo testimonio il campo, Fa sembiante d'intrepido di forte; E il gran nimico attende; e il ferro tratto, Fermo si reca di difesa in atto.

Quasi in quel punto mille spade ardenti Furon vedute fiammeggiare insieme; Chè varia turba di mal caute genti D'ogn'intorno v'accorre, e s'urta e preme. D'incerte voci e di confusi accenti. Un suon per l'aria si raggira e freme, Qual s'ode in riva al mare, ove confonda Il vento i suoi co'mormorii dell'onda.

Ma per le voci altrui già non s'allenta Nell'offeso guerrier l'impeto e l'ira: Sprezza i gridi e i ripari e ciò che tenta Chiudergli il varco, ed a vendetta aspira: E fra gli uomini e l'armi oltre s'avventa, E la fulminea spada in cerchio gira, Sì che le vie si sgombra, e solo, ad onta Di mille difensor, Gernando affronta. E con la man, nell'ira anco maestra,
Mille colpi vêr lui drizza e comparte:
Or al petto, or al capo, or alla destra
Tenta ferirlo, or alla manca parte;
E impetuosa e rapida la destra
È in guisa tal, che gli occhi inganna e l'arte;
Tal ch'improvvisa e inaspettata giunge
Ove manco si teme, e fere e punge.

Nè cessò mai, finchè nel seno immersa Gli ebbe una volta e due la fera spada. Cade il meschin su la ferita, e versa Gli spirti e l'alma fuor per doppia strada. L'arme ripone ancor di sangue aspersa Il vincitor, nè sovra lui più bada; Ma si rivolge altrove, e insieme spoglia L'animo crudo e l'adirata voglia.

Tratto al tumulte il pio Goffredo intanto, Vede fero spettacolo improvviso:
Steso Gernando, il crin di sangue e il manto Sordido e molle, e pien di morte il viso:
Ode i sospiri e le querele e il pianto
Che molti fan sovra il guerriero ucciso.
Stupido chiede: Or qui, dove men lece,
Chi fu ch'ardì cotanto, e tanto fece?

Arnaldo, un de'più cari al prence estinto, Narra (e il caso in narrando aggrava molto) Che Rinaldo l'uccise, e che fu spinto Da leggera cagion d'impeto stolto; E che quel ferro, che per Cristo è cinto, Ne' campioni di Cristo avea rivolto; E sprezzato il suo impero, e quel divieto ` Che fe pur dianzi, e che non è secreto:

E che per legge è reo di morte, e deve, Come l'editto impone, esser punito; Sì perchè il fallo in sè medesmo è greve. Si perchè in loco tale egli è seguito: Che se dell'error suo perdon riceve, Fia ciascun altro per l'esempio ardito; E che gli offesi poi quella vendetta Vorranno far che a' giudici s'aspetta:

Onde per tal cagion discordie e risse Germoglieran fra quella parte e questa. Rammentò i merti dell'estinto, e disse Tutto ciò che o pietade o sdegno desta. Ma s' oppose Tancredi, e contraddisse, E la causa del reo dipinse onesta. Goffredo ascolta, e in rigida sembianza Porge più di timor che di speranza.

Soggiunse allor Tancredi: Or ti sovvegna, Saggio signor, chi sia Rinaldo, e quale; Qual per sè stesso onor gli si convegna, E per la stirpe sua chiara e regale, E per Guelfo suo zio. Non dee chi regna Nel castigo con tutti essere eguale: Vario è l'istesso error ne'gradi vari; E sol l'egualità giusta è co'pari.

Risponde il Capitan: Dai più sublimi Ad ubbidire imparino i più bassi. Mal, Tancredi, consigli; e male stimi, Se vuoi che i grandi in sua licenza io lassi. Qual fora imperio il mio, s'a'vili ed imi. Sol duce della plebe, io comandassi? Scettro impotente, e vergognoso impero: Se con tal legge è dato, io più nol chero.

Ma libero fu dato e venerando, Nè vo'ch'alcun d'autorità lo scemi: E so ben io come si deggia e quando Ora diverse impor le pene e i premi. Ora, tenor d'egualità serbando, Non separar dagl'infimi i supremi. Così dicea; nè rispondea colui, Vinto da riverenza, ai detti sui.

Raimondo, imitator della severa Rigida antichità, lodava i detti. Con quest'arti, dicea, chi bene impera Si rende venerabile ai soggetti; Chè già non è la disciplina intera, Ov'uom perdono e non castigo aspetti. Cade ogni regno, e ruinosa è senza La base del timor ogni clemenza.

Tal ei parlava; e le parole accolse
Tancredi, e più fra lor non si ritenne;
Ma vêr Rinaldo immantinente volse
Un suo destrier, che parve aver le penne.
Rinaldo, poich'al fier nimico tolse
L'orgoglio e l'alma, al padiglion sen venne.
Qui Tancredi trovollo, e delle cose
Dette e risposte appien la somma espose.

Soggiunse poi: Bench'io sembianza esterna
Del cor non stimi testimon verace,
Chè in parte troppo cupa e troppo interna
Il pensier de' mortali occulto giace;
Pur ardisco affermar, a quel ch'io scerna
Nel Capitan, che in tutto anco nol tace,
Ch'egli ti voglia all'obbligo soggetto
De' rei comune, e in suo poter ristretto.

Sorrise allor Rinaldo; e, con un volto
In cui tra il riso lampeggiò lo sdegno,
Difenda sua ragion ne' ceppi involto
Chi servo è, disse, o d'esser servo è degno:
Libero i' nacqui e vissi, e morrò sciolto,
Pria che man porga o piede a laccio indegno:
Usa alla spada è questa destra, ed usa
Alle palme, e vil nodo ella ricusa.

Ma se a' meriti miei questa mercede Goffredo rende, e vuole imprigionarme Pur com' io fossi un uom del vulgo, e crede A carcere plebeo legato trarme; Venga egli o mandi, io terrò fermo il piede: Giudici fian tra noi la sorte e l'arme; Fera tragedia vuol che s'appresenti Per lor diporto alle nemiche genti.

Ciò detto, l'armi chiede; e il capo e il busto
Di finissimo acciaio adorno rende;
E fa del grande scudo il braccio onusto,
E la fatale spada al fianco appende;
E in sembiante magnanimo ed augusto,
Come folgore suol, nell'armi splende.
Marte, rassembra te, qualor dal quinto
Cielo di ferro scendi e d'orror cinto.

Insuperbito d'ammollir procura:
Giovane invitto, dice, al tuo valore
So che fia piana ogni erta impresa e dura;
So che fra l'armi sempre e fra il terrore
La tua eccelsa virtute è più secura;
Ma non consenta Dio ch'ella si mostri
Oggi sì crudelmente a'danni nostri.

Dimmi: che pensi far? vorrai le mani
Del civil sangue tuo dunque bruttarte?
E con le piaghe indegne de'Cristiani
Trafigger Cristo, ond'ei son membra e parte?
Di transitorio onor rispetti vani,
Che, qual onda del mar, sen viene e parte,
Potranno in te più che la fede e il zelo
Di quella gloria che n'eterna in cielo?

Ah no, per Dio! Vinci te stesso, e spoglia Questa feroce tua mente superba; Cedi: non fia timor, ma santa voglia; Ch'a questo ceder tuo palma si serba; E se pur degna, ond'altri esempio toglia, E la mia giovinetta etade acerba, Anch'io fui provocato, e pur non venni Co'Fedeli in contesa, e mi contenni. Ch'avendo io prese di Cilicia il regno, E l'insegne spiegatevi di Cristo, Baldovin sopraggiunse, e con indegno Modo occupollo, e ne fe vile acquisto: Chè, mostrandosi amico ad ogni segno, Del suo avaro pensier non m'era avvisto: Ma con l'arme però di ricovrarlo Non tentai poscia; e forse i'potea farlo.

E se pur anco la prigion ricusi,
E i lacci schivi, quasi ignobil pondo,
E seguir vuoi le opinioni e gli usi
Che per leggi d'onore approva il mondo;
Lascia qui me, ch'al Capitan ti scusi;
Tu in Antiochia vanne a Boemondo:
Chè non sopporti in questo impeto primo
A' suoi giudizi assai securo stimo.

Ben tosto fia, se pur qui contra avremo L'arme d'Egitto od altro stuol pagano, Ch'assai più chiaro il tuo valore estremo N'apparirà mentre starai lontano; E senza te parranne il campo scemo, Quasi corpo cui tronco è braccio o mano. Qui Guelfo sopraggiunge, e i detti approva, E vuol che senza indugio indi si mova. Ai lor consigli la sdegnosa mente Dell'audace garzon si volge e piega; Tal ch'egli di partirsi immantinente Fuor di quell'oste a'fidi suoi non nega. Molta intanto è concorsa amica gente, E seco andarne ognun procura e prega: Egli tutti ringrazia, e seco prende Sol duo scudieri, e sul cavallo ascende.

Parte, e porta un desio d'eterna ed alma Gloria, ch'a nobil core è sferza e sprone:

A magnanime imprese intenta ha l'alma;
Ed insolite cose oprar dispone;
Gir fra' nemici; ivi o cipresso o palma Acquistar per la fede ond'è campione;
Bcorrer l'Egitto, e penetrar sin dove
Fuor d'incognito fonte il Nilo move.

Ma Guelfo, poichè il giovine feroce Affrettato al partir preso ha congedo, Quivi non bada, e se ne va veloce Ov'egli stima ritrovar Goffredo; Il qual, come lui vede, alza la voce: Guelfo, dicendo, appunto or te richiedo; E mandato ho pur ora in varie parti Alcun de' nostri araldi a ricercarti. Poi fa ritrarre ogni altro, e in basse note Ricomincia con lui grave sermone: Veracemente, o Guelfo, il tuo nepote Troppo trascorre, ov'ira il cor gli sprone: E male addursi, a mia credenza, or puote Di questo fatto suo giusta cagione. Ben caro avrò che la ci rechi tale; Ma Goffredo con tutti è duce eguale;

E sarà del legittimo e del dritto
Custode in ogni caso e difensore,
Serbando sempre al giudicare invitto
Dalle tiranne passioni il core.
Or, se Rinaldo a violar l'editto
E della disciplina il sacro onore
Costretto fu, come alcun dice, ai nostri
Giudizi venga ad inchinarsi, e il mostri.

A sua ritenzion libero vegna;
Questo, ch'io posso, a'merti suoi consento.
Ma s'egli sta ritroso e se ne sdegna,
(Conosco quel suo indomito ardimento)
Tu di condurlo, e provveder t'ingegna
Ch'ei non isforzi uom mansueto e lento
Ad esser delle leggi e dell'impero
Vendicator, quant'è ragion, severo.

Così diss'egli; e Guelfo a lui rispose: Inima non potea d'infamia schiva l'oci sentir di scorno ingiurïose, E non farne repulsa, ove l'udiva: E se l'oltraggiatore a morte ei pose, Chi è che mèta a giust'ira prescriva? Chi conta i colpi, o la dovuta offesa, Mentre arde la tenzon, misura e pesa?

Arbitrio il garzon venga a sottoporse,
Duolmi ch'esser non può; ch'egli lontano
Dall'oste immantinente il passo torse.
Ben m'offro io di provar con questa mano
A lui ch'a torto in falsa accusa il morse,
O s'altri v'è di sì maligno dente,
Che punì l'onta ingiusta ei giustamente.

A ragion, dico, al tumido Gernando Piaccò le corna del superbo orgoglio. Bol, s'egli errò, fu nell'oblio del bando; Ciò ben mi pesa, ed a lodar nol toglio. Tacque; e disse Goffredo: Or vada errando, E porti risse altrove; io qui non voglio Che sparga seme tu di nuove liti: Deh! per Dio, sian gli sdegni anco finiti. Di procurare il suo soccorso intanto Non cessò mai l'ingannatrice rea. Pregava il giorno, e ponea in uso quanto L'arte e l'ingegno e la beltà potea; Ma poi, quando stendendo il fosco manto La notte in occidente il dì chiudea, Fra duo suoi cavalieri e due matrone Ricovrava in disparte al padiglione.

Ma, benchè sia mastra d'inganni, e i suoi Modi gentili, e le parole accorte, E bella sì che il Ciel prima nè poi Altrui non diè maggior bellezza in sorte, Talchè del campo i più famosi eroi Ha presi d'un piacer tenace e forte, Non è però ch'all'esca de' diletti Il pio Goffredo lusingando alletti.

Invan cerca invaghirlo, e con mortali
Dolcezze attrarlo all'amorosa vita:
Chè, qual saturo augel-che non si cali
Ove il cibo mostrando altri l'invita,
Tal ei, sazio del mondo, i piacer frali
Sprezza, e sen poggia al Ciel per via romita:
E quante insidie al suo bel volo tende
L'infido Amor, tutte fallaci rende.

Nè impedimento alcun torcer dall'orme Prote, che Dio ne segna, i pensier santi. Tentò ella mill'arti, e in mille forme, Quasi Proteo novel, gli apparve innanti: E desto amor, dove più freddo ei dorme, Avrian gli atti dolcissimi e i sembianti: Ma qui (grazie divine) ogni sua prova Vana riesce, e ritentar non giova.

La bella donna, ch'ogni cor più casto Arder credeva ad un girar di ciglia, Oh come perde or l'alterezza e il fasto! E quale ha di ciò sdegno e meraviglia! Rivolger le sue forze ove contrasto Men duro trovi, alfia si riconsiglia; Qual capitan ch'inespugnabil terra Stanco abbandoni, e porti altrove guerra.

Ma contra l'arme di costei non meno Si mostrò di Tancredi invitto il core; Però ch'altro desio gl'ingombra il seno, Nè vi può loco aver novello ardore: Chè siccome dall'un l'altro veneno Guardarne suol, tal l'un dall'altro amore. Questi soli non vinse: o molto o poco Avvampò ciascun altro al suo bel foco. Ella, sebben si duol che non succeda Sì pienamente il suo disegno e l'arte, Pur fatto avendo così nobil preda Di tanti eroi, si riconsola in parte: E pria che di sue frodi altri s'avveda, Pensa condurli in più secura parte. Ove gli stringa poi d'altre catene, Che non son quelle ond'or presi li tiene.

Essendo giunto il termine che fisse Il Capitano a darle alcun soccorso, A lui sen venne riverente, e disse: Sire, il dì stabilito è già trascorso; E se per sorte il reo tiranno udisse Ch' i' abbia fatto all'armi tue ricorso, Prepareria sue forze alla difesa, Nè così agevol poi fora l'impresa.

Dunque, prima ch'a lui tal nova apporti
Voce incerta di fama o certa spia,
Scelga la tua pietà fra'tuoi più forti
Alcuni pochi, e meco or or gl'invia:
Chè, se non mira il Ciel con occhi torti
L'opre mortali o l'innocenza oblia,
Sarò riposta in regno; e la mia terra
Sempre avrai tributaria in pace e in guerra.

Così diceva; e il Capitano ai detti Quel che negar non si potea, concede; Sebben, ov'ella il suo partire affretti, In sè tornar l'elezion ne vede: Ma nel numero ognun de'dieci eletti Con insolita istanza esser richiede; E l'emulazion che in lor si desta, Più importuni li fa nella richiesta.

Ella, che in essi mira aperto il core, Prende, vedendo ciò, nuovo argomento; E sul lor fianco adopra il rio timore, Di gelosia per ferza e per tormento; Sapendo ben ch' alfin s'invecchia amore Senza quest'arti e divien pigro e lento, Quasi destrier che men veloce corra, Se non ha chi lo segua o chi 'l precorra.

E in tal modo comparte i detti sui, E il guardo lusinghiero e il dolce riso, Ch'alcun non è che non invidii altrui, Nè il timor dalla speme è in lor diviso. La folle turba degli amanti, a cui Stimolo è l'arte d'un fallace viso, Senza fren corre, e non li tien vergogna: E loro indarno il Capitan rampogna. Ei, ch'egualmente satisfar desira Ciascuna delle parti, e in nulla pende, Sebben alquanto or di vergogna or d'ira Al vaneggiar de'cavalier s'accende; Poi ch'ostinati in quel desio li mira, Nuovo consiglio in accordarli prende: Scrivansi i vostri nomi, ed in un vaso Pongansi, disse; e sia giudice il caso.

Subito il nome di ciascun si scrisse;
E in picciol urna posti e scossi foro,
E tratti a sorte: e il primo che n'uscisse,
Fu il conte di Pembrozia Artemidoro:
Legger poi di Gherardo il nome udisse;
Ed uscì Vincilao dopo costoro:
Vincilao, che sì grave e saggio avante,
Canuto or pargoleggia, è vecchio amante.

Oh come il volto han lieto, e gli occhi pregni
Di quel piacer che dal cor pieno inonda,
Questi tre primi eletti, i cui disegni
La fortuna in amor destra seconda!
D'incerto cor, di gelosia dan segni
Gli altri, il cui nome avvien che l'urna asconda;
E dalla bocca pendon di colui
Che spiega i brevi e legge i nomi altrui.

Guasco quarto fuor venne, a cui successe Ridolfo, ed a Ridolfo indi Olderico; Quinci Guglielmo Runciglion si lesse, E il bavaro Eberardo, e il franco Enrico; Rambaldo ultimo fu, che poscia elesse Fede cangiar, fatto a Gesù nemico. (Tanto puote amor dunque?) E questi chiuse Il numero de'diece, e gli altri escluse.

D'ira, di gelosia, d'invidia ardenti Chiaman gli altri fortuna ingiusta e ria; E te accusano, Amor, che le consenti, Che nell'imperio tuo giudice sia. Ma, perchè istinto è dell'umane menti Che ciò che più si vieta, uom più desia, Dispongon molti ad onta di fortuna Seguir la donna come il ciel s'imbruna.

Voglion sempre seguirla all'ombra, al sole, E per lei combattendo espor la vita. Ella fanne alcun motto, e con parole Tronche e dolci sospiri a ciò gl'invita: Ed or con questo ed or con quel si duole Che far convienle senza lui partita. S'erano armati intanto; e da Goffredo Toglieano i diece cavalier congedo. Gli ammonisce quel saggio a parte a parte Come la fè pagana è incerta e leve E mal sicuro pegno, e con qual arte Le insidie e i casi avversi uom fuggir deve: Ma son le sue parole al vento sparte; Nè consiglio d'uom sano Amor riceve. Lor dà commiato alfine; e la donzella Non aspetta al partir l'alba novella.

Parte la vincitrice; e quei rivali, Quasi prigioni al suo trionfo innanti, Seco n'adduce, e tra infiniti mali Lascia la turba poi degli altri amanti. Ma come uscì la notte, e sotto l'ali Menò il silenzio e i lievi sogni erranti, Secretamente, com' Amor gl'informa, Molti d'Armida seguitaron l'orma.

Segue Eustazio il primiero, e puote appena Aspettar l'ombre che la notte adduce; Vassene frettoloso ove nel mena Per le tenebre cieche un cieco duce. Errò la notte tepida e serena: Ma poi nell'apparir dell'alma luce Gliapparse insieme Armida e il suo drappello, Dove un borgo lor fu notturno ostello. Ratto ei vêr lei si move; ed all'insegna Tosto Rambaldo il riconosce, e grida Che ricerchi fra loro, e perchè vegna. Vengo, risponde, a seguitarne Armida; Ned ella avrà da me, se non la sdegna, Men pronta aita o servitù men fida. Replica l'altro: Ed a cotanto onore, Di', chi t'elesse? Egli soggiunge: Amore.

Me scelse Amor, te la Fortuna: or quale Da più giusto elettore eletto parti? Dice Rambaldo allor: Nulla ti vale Titolo falso; ed usi inutil arti: Nè potrai della vergine regale Fra i campioni legittimi meschiarti, Illegittimo servo. E chi, riprende Cruccioso il giovinetto, a me il contende?

Io tel difenderò, colui rispose:

E feglisi all'incontro in questo dire;

E con voglie egualmente in lui sdegnose

L'altro si mosse, e con eguale ardire.

Ma qui stese la mano, e si frappose

La tiranna dell'alme in mezzo all'ire;

Ed all'uno dicea: Deh! non t'incresca

Ch'a te compagno, a me campion s'accresca.

S'ami che salva i'sia, perchè mi privi In sì grand'uopo della nova aita? Dice all'altro: Opportuno e grato arrivi Difensor di mia fama e di mia vita: Nè vuol ragion, nè sarà mai ch'io schivi Compagnia nobil tanto e sì gradita. Così parlando, ad or ad or tra via Alcun nuovo campion le sorvenia.

Chi di là giunge, e chi di qua: nè l'uno Sapea dell'altro: e il mira bieco e torto. Essa lieta gli accoglie, ed a ciascuno Mostra del suo venir gioia e conforto. Ma già nello schiarir dell'aer bruno S'era del lor partir Goffredo accorto; E la mente, indovina de' lor danni, D'alcun futuro mal par che s'affanni.

Mentre a ciò pur ripensa, un messo appare Polveroso, anelante, in vista afflitto, In atto d'uom ch'altrui novelle amare Porti, e mostri il dolore in fronte scritto. Disse costui: Signor, tosto nel mare La grande armata apparirà d'Egitto; E l'avviso Guglielmo, il qual comanda Ai liguri navigli, a te ne manda.

Soggiunse a questo poi, che dalle navi Sendo condotta vettovaglia al campo, I cavalli e i cammelli onusti e gravi Trovato aveano a mezza strada inciampo; E che i lor difensori uccisi o schiavi Restâr pugnando, e nessun fece scampo, Dai ladroni d'Arabia in una valle Assaliti alla fronte ed alle spalle:

E che l'insano ardire e la licenza
Di que' barbari erranti è omai sì grande,
Che in guisa d'un diluvio intorno senza
Alcun contrasto si dilata e spande;
Onde convien ch'a porre in lor temenza
Alcuna squadra di guerrier si mande,
Ch'assecuri la via che dall'arene
Del mar di Palestina al campo viene.

D'una in un'altra lingua in un momento Ne trapassa la fama e si distende; E il vulgo de'soldati alto spavento Ha della fame, che vicina attende. Il saggio Capitan, che l'ardimento Solito loro in essi or non comprende, Cerca con lieto volto e con parole Come li rassocuri e riconsole. O per mille perigli e mille affanni
Meco passati in quelle parti e in queste,
Campion di Dio, ch'a ristorare i danni
Della cristiana sua fede nasceste;
Voi che l'armi di Persia e i greci inganni,
E i monti e i mari e il verno e le tempeste,
Della fame i disagi e della sete
Superaste, voi dunque ora temete?

Dunque il Signor, che n'indirizza e move, Già conosciuto in caso assai più rio, Non v'assecura, quasi or volga altrove La man della clemenza e il guardo pio? Tosto un di fia che rimembrar vi giove Gli scorsi affanni, e sciorre i voti a Dio. Or durate magnanimi, e voi stessi Serbate, prego, ai prosperi successi.

Con questi detti le smarrite menti Consola, e con sereno e lieto aspetto; Ma preme mille cure egre e dolenti Altamente riposte in mezzo al petto. Come possa nutrir sì varie genti Pensa fra la penuria e fra il difetto, Come all'armata in mar s'opponga, e come Gli arabi predatori affreni e dome.

## CANTO SESTO.

## ARGOMENTO.

Disfida d'Argante. — Sua pugna con Tancredi, interrotta dalla nette. - L'innamorata Erminia va nel campo de' Cristiani.

Ma d'altra parte le assediate genti Speme miglior conforta e rassecura; Ch'oltra il cibo raccolto, altri alimenti Son lor dentro portati a notte oscura: Ed ha munite d'armi e d'instrumenti Di guerra verso l'aquilon le mura, Che d'altezza accresciute, e sode e grosse. Non mostran di temer d'urti o di scosse.

E il re pur sempre queste parti e quelle Lor fa innalzare, e rinforzare i fianchi. O l'aureo sol risplenda, od alle stelle Ed alla luna il fosco ciel s'imbianchi: E in far continuamente armi novelle Sudano i fabri affaticati e stanchi. In sì fatto apparecchio intollerante A lui sen venne, e ragionògli Argante: 11

E sino a quando ci terrai prigioni
Fra queste mura in vile assedio e lento?
Odo ben io stridere incudi, e suoni
D'elmi e di scudi e di corazze io sento;
Ma non veggio a qual uso: e quei ladroni
Scorrono i campi e i borghi a lor talento;
Nè v'è di noi chi mai lor passo arresti,
Nè tromba che dal sonno almen li desti.

A lor nè i prandi mai turbati e rotti Nè molestate son le cene liete; Anzi egualmente i dì lunghi e le notti Traggon con sicurezza e con qu'ete. Voi dai disagi e dalla fame indotti A darvi vinti a lungo andar sarete, Od a morirne qui, come codardi, Quando d'Egitto pur l'aiuto tardi.

Io per me non vo'già ch'ignobil morte
I giorni miei d'oscuro oblio ricopra;
Nè vo'che al novo dì fra queste porte
L'alma luce del sol chiuso mi scopra.
Di questo viver mio faccia la sorte
Quel che già stabilito è là di sopra;
Non farà già che senza oprar la spada
Inglorioso e invendicato io cada.

Ma quando pur del valor vostro usato
Così non fosse in voi spento ogni seme,
Non di morir pugnando ed onorato,
Ma di vita e di palma anco avrei speme.
A incontrare i nemici e il nostro fato
Andianne pur deliberati insieme;
Chè spesso avvien che ne' maggior perigli
Sono i più audaci gli ottimi consigli.

Ma se nel troppo osar tu non isperi,
Nè sei d'uscir con ogni squadra ardito.
Procura almen che sia per duo guerrieri
Questo tuo gran litigio or diffinito.
E, perchè accetti ancor più volentieri
Il capitan de' Franchi il nostro invito,
L'arme egli scelga, e il suo vantaggio toglia,
E le condizion formi a sua voglia.

Chè, se 'l nemico avrà due mani ed una Anima sola, ancor ch'audace e fera, Temer non dei, per isciagura alcuna, Che la ragion da me difesa pera. Puote in vece di fato e di fortuna Darti la destra mia vittoria intera: Ed a te sè medesma or porge in pegno, Che, se 'l confidi in lei, salvo è il tuo regno.

Tacque; e rispose il re: Giovene ardente, Sebben me vedi in grave età senile, Non sono al ferro queste man sì lente, Nè sì quest'alma è neghittosa e vile, Ch'anzi morir volessi ignobilmente, Che di morte magnanima e gentile, Quand'io temenza avessi o dubbio alcuno De'disagi che annunzi e del digiuno.

Cessi Dio tanta infamia. Or quel che ad arte Nascondo altrui, vo'ch'a te sia palese. Soliman di Nicoa, che brama in parte Di vendicar le ricevute offese, Degli Arabi le schiere erranti e sparte Raccolte ha fin dal libico paese; E, i nemici assalendo all'aria nera, Darne soccorso e vettovaglia spera.

Tosto fla che qui giunga: or se frattanto Son le nostre castella oppresse e serve, Non ce ne caglia, pur che 'l regal manto E la mia nobil reggia io mi conserve. Tu l'ardimento e questo ardore alquanto Tempra, per Dio, che in te soverchio ferve; Ed opportuna la stagione aspetta Alla tua gloria ed alla mia vendetta. Forte sdegnossi il Saracino audace, Ch'era di Solimano emulo antico; Sl amaramente ora d'udir gli spiace Che tanto sen prometta il rege amico. A tuo senno, risponde, e guerra e pace Farai, signor; nulla di ciò più dico. S'indugi pure, e Soliman s'attenda: Ei, che perdè il suo regno, il tuo difenda.

Vengane a te, quasi celeste messo,
Liberator del popolo pagano;
Ch'io, quanto a me, bastar credo a me stesso,
E sol vo' libertà da questa mano.
Or nel riposo altrui siami concesso
Ch'io ne discenda a guerreggiar nel piano:
Privato cavalier non tuo campione,
Verrò co' Franchi a singolar tenzone.

Replica il re: Sebben l'ira e la spada
Dovresti riserbare a miglior uso;
Che tu sfidi però, se ciò t'aggrada,
Alcun guerrier nemico io non ricuso.
Così gli disse: ed ei punto non bada:
Va', dice, ad un araldo, or colà giuso;
Ed al duce de' Franchi, udendo l'oste,
Fa' queste mie non piccole proposte:

Ch'un cavaliero, il qual si sdegna in questo Cerchio appiattarsi fra ripari e fosse, Vuol far con l'armi in campo or manifesto, Ove alcun di negarlo ardito fosse, Che non zelo di fede od altro onesto Titolo i Franchi incontra l'Asia mosse; Ma solo ambiziose avare brame, E del regnare e del rapir la fame.

E che non solo è di pugnare accinto

E con uno e con duo del campo ostile;

Madopo il terzo, il quarto accetta, e'l quinto,
Sia di vulgare stirpe o di gentile:

Dia, se vuol, la franchigia, e serva il vinto
Al vincitor, come di guerra è stile.

Così gl'impose; e quel vestissi allotta

La purpurea dell'arme aurata cotta.

E, poiché giunse alla regal presenza
Del principe Goffredo e de'baroni,
Chiese: O signore, a' messaggier licenza
Dàssi tra voi di liberi sermoni?
Dàssi, rispose il Capitano; e senza
Alcun timor la tua proposta esponi.
Riprese quegli: Or si parrà se grata
O formidabil fia l'alta ambasciata.

E seguì poscia, e la disfida espose

Con parole magnifiche ed altere.

Fremer s'udiro, e si mostrar sdegnose

Al suo parlar quelle feroci schiere;

E senza indugio il pio Buglion rispose:

Dura impresa intraprende il cavaliere;

E tosto io creder vo'che gliene incresca

Sì che d'uopo non fia che il quinto n'esca.

Ma venga in prova pur; chè d'ogni oltraggio Gli offero campo libero e securo; E seco pugnerà senza vantaggio Alcun de'mici campioni: e così giuro. Tacque; e tornò il re d'arme al suo viaggio Per l'orme ch'al venir calcate furo; E non ritenne il frettoloso passo Finchè non diè risposta al fier Circasso.

Armati, dice, alto signor; chè tardi?

La disfida accettata hanno i Cristiani;

E d'affrontarsi teco i men gagliardi

Mostran desio, non che i guerrier soprani;

E mille i' vidi minacciosi sguardi,

E'mille a! ferro apparecchiate mani:

Loco securo il duce a te concede.

Così gli dice: e l'arme esso richiede;

E se ne ciuge intorno, e impaziente Di scenderne s'affretta alla campagna. Disse a Clorinda il re, ch'era presente: Giusto non è ch'ei vada, e tu rimagna. Mille dunque con te di nostra gente Prendi in sua sicurezza, e l'accompagna; Ma vada innanzi a giusta pugna ei solo; Tu lunge alquanto a lui ritien lo stuolo.

Taoque, ciò detto: e, poichè furo armati, Quei del chiuso n'uscivano all'aperto; E giva innanzi Argante, e degli usati Arnesi in sul cavallo era coperto. Loco fu tra le mura e gli steccati, Che nulla avea di disuguale o d'erto, Ampio e capace; e parea fatto ad arte, Perch'egli fosse altrui campo di Marte.

In vista de'nemici il fero Argante,
Per gran cor, per gran corpo, e per gran posse
Superbo e minaccevole in sembiante,
Qual Encelado in Flegra, o qual mostrosse
Nell'ima valle il filisteo gigante:
Ma pur molti di lui tema non hanno,
Ch'ancorquanto sia forte appien non sanno.

Alcun però dal pio Goffredo eletto,
Come il miglior, anco non è fra molti.
Ben si vedean con desfoso affetto
Tutti gli occhi in Tancredi esser rivolti;
E dichiarato infra i miglior perfetto
Dal favor manifesto era de'volti:
E s'udia non oscuro anco il bisbiglio;
E l'approvava il Capitan col ciglio.

Già cedea ciascun altro; e non secreto
Era il volere omai del pio Buglione:
Vanne, a lui disse; a te l'uscir non vieto;
E reprimi il furor di quel fellone.
Ei tutto in volto baldanzoso e lieto,
Poichè d'impresa tal fatto è campione,
Allo scudier chiedea l'elmo e il cavallo;
Poi, seguito da molti, uscia del vallo.

Ed a quel largo pian fatto vicino,
Ove Argante l'attende, anco non era;
Quando in leggiadro aspetto e pellegrino
S'offerse agli occhi suoi l'alta guerriera.
Bianche vie più che neve in giogo alpino
Avea le sopravveste, e la visiera
Alta tenea dal volto, e sovra un'erta,
Tutta, quant'ella è grande, era scoperta.

Già non mira Tancredi ove il Circasso
La spaventosa fronte al cielo estolle;
Ma move il suo destrier con lento passo,
Volgendo gli occhi ov'è colei sul colle.
Poscia immobil si ferma, e pare un sasso;
Gelido tutto fuor, ma dentro bolle:
Sol di mirar s'appaga, e di battaglia
Sembiante fa che poco or più gli caglia.

Argante, che non vede alcun che in atto Dia segno ancord'apparecchiarsi in giostra: Da desir di contesa io qui fui tratto, Grida: or chi viene innanzi, e meco giostra? L'altro attonito e quasi stupefatto Pur là si affisa, e nulla udir ben mostra. Ottone innanzi a lor spinse il destriero, E nell'arringo voto entrò primiero.

Questi un fu di color, cui dianzi accese
Di gir contra il Pagano alto desio:
Pur cedette a Tancredi, e in sella ascese
Fra gli altri che 'l seguiro, e seco uscio.
Or veggendo sue voglie altrove intese,
E starne lui quasi al pugnar restio,
Prende, giovane audace e impazzente,
L'occasione offerta avidamente:

E veloce così, che tigre o pardo Va men ratto talor per la foresta, Corre a ferire il Saracin gagliardo, Che d'altra parte la gran lancia arresta. Si scote allor Tancredi, e dal suo tardo Pensier, quasi da un sonno, alfin si desta, E grida ei ben: La pugna è mia: rimanti. Ma troppo Ottone è già trascorso innanti.

Onde si ferma; e d'ira e di dispetto
Avvampa dentro, e fuor qual fiamma è rosso:
Perchè ad onta si reca ed a difetto
Ch'altri si sia primiero in giostra mosso.
Ma intanto a mezzo il corso in su l'elmetto
Dal giovin forte è il Saracin percosso:
Egli all'incontro a lui col ferro acuto
Fende l'usbergo, e pria rompe lo scuto.

Cade il Cristiano; e ben è il colpo acerbo, Poscia ch'avvien che dall'arcion lo svella. Ma il Pagan, di più forza e di più nerbo, Non cade già, nè pur si torce in sella: Indi con dispettoso atto superbo Sovra il caduto cavalier favella: Renditi vinto; e per tua gloria basti Che dir potrai che contra me pugnasti. No, gli risponde Otton, fra noi non s'usa Così tosto depor l'arme e l'ardire. Altri del mio cader farà la scusa; I'vo'far la vendetta, o qui morire. In sembianza d'Aletto e di Medusa Freme il Circasso, e par che fiamma spire: Conosci or, dice, il mio valore a prova, Poichè la cortesia sprezzar ti giova.

Spinge il destrier in questo, e tutto oblia Quanto virtù cavalleresca chiede. Fugge il Franco l'incontro, e si desvia, E il destro fianco nel passar gli fiede: Ed è sì grave la percossa e ria, Che 'l ferro sanguinoso indi ne riede: Ma che pro, se la piaga al vincitore Forza non toglie, e giunge ira a furore?

Argante il corridor dal corso affrena, E indietro il volge; e così tosto è volto, Che se n'accorge il suo nemico appena, E d'un grand'urto all'improvviso è colto. Tremar le gambe, indebolir la lena, Sbigottir l'alma, e impallidire il volto Gli fe l'aspra percossa, e frale e stanco Sovra il duro terren battere il fianco. Nell'ira Argante infellonisce, e strada Sovra il petto del vinto al destrier face: E, così, grida, ogni superbo vada, Come costui che sotto il piè mi giace. Ma l'invitto Tancredi allor non bada, Chè l'atto crudelissimo gli spiace; E vuol che 'l suo valor con chiara emenda Copra il suo fallo, e, come suol, risplenda.

Fassi innanzi gridando: Anima vile, Che ancor nelle vittorie infame sei, Qual titolo di laude alto e gentile Da modi attendi sì scortesi e rei? Fra i ladroni d'Arabia, o fra simíle Barbara turba avvezzo esser tu dêi: Fuggi la luce, e va' con l'altre belve A incrudelir ne' monti è tra le selve.

Tacque; e il Pagano, a sofferir poco uso, Morde le labbia, e di furor si strugge: Risponder vuol; ma 'l suono esce confuso, Sì come strido d'animal che rugge; E come apre le nubi, ond'egli è chiuso, Impetuoso il fulmine e sen fugge, Così pareva a forza ogni suo detto Tonando uscir dall'infiammato petto. Ma, poi che in ambo il minacciar feroce A vicenda irritò l'orgoglio e l'ira, L'un come l'altro rapido e veloce, Spazio al corso prendendo, il destrier gira. Or qui, Musa, rinforza in me la voce, E furor pari a quel furor m'inspira, Sì che non sian dell'opre indegni i carmi, Ed esprima il mio canto il suon dell'armi.

Posero in resta, e dirizzaro in alto
I duo guerrier le noderose antenne;
Nè fu di corso mai, nè fu di salto,
Nè fu mai tal velocità di penne,
Nè furia eguale a quella ond'all'assalto
Quinci Tancredi e quindi Argante venne.
Rupper l'aste su gli elmi; e volar mille
E tronchi e scheggie e lucide faville.

Sol de'colpi il rimbombo intorno mosse
L'immobil terra, e risonarne i monti;
Ma l'impeto e il furor delle percosse
Nulla piegò delle superbe fronti.
L'uno e l'altro cavallo in guisa urtosse,
Che non fur poi cadendo a sorger pronti.
Tratte le spade, i gran mastri di guerra
Lasciar le staffe e i piè fermaro in terra.

Cautamente ciascuno ai colpi move
La destra, ai guardi l'occhio, ai passi il piede;
Si reca in atti vari, in guardie nuove;
Or gira intorno, or cresce innanzi, or cede;
Or qui ferire accenna, e poscia altrove,
Dove non minacciò, ferir si vede;
Or di sè discoprire alcuna parte,
Tentando di schermir l'arte con l'arte.

Della spada Tancredi e dello scudo
Mal guardato al Pagan dimostra il fianco:
Corre egli per ferirlo, e intanto nudo
Di riparo si lascia il lato manco.
Tancredi con un colpo il ferro crudo
Del nemico ribatte, e lui fere anco:
Nè poi, ciò fatto, in ritirarsi tarda;
Ma si raccoglie, e si ristringe in guarda.

Il fero Argante, che sè stesso mira
Del proprio sangue suo macchiato e molle,
Con insolito orror freme e sospira,
Di cruccio e di dolor turbato e folle:
E, portato dall'impeto e dall'ira,
Con la voce la spada insieme estolle,
E torna per ferire; ed è di punta
Piagato, ov' è la spalla al braccio giunta.

Qual nelle alpestri selve orsa, che senta Duro spiedo nel fianco, in rabbia monta E contra l'arme sè medesma avventa, E i perigli e la morte audace affronta; Tale il Circasso indomito diventa, Giunta or piaga alla piaga ed onta all'onta; E la vendetta far tanto desía, Che sprezza i rischi e le difese oblía.

E congiungendo a temerario ardire Estrema forza e infaticabil lena, Vien che sì impetuoso il ferro gire, Che ne trema la terra e il ciel balena: Nè tempo ha l'altro onde un sol colpo tire, Onde si copra, onde respiri appena; Nè schermo v'è ch'assecurare il possa Dalla fretta d'Argante e dalla possa.

Tancredi, in sè raccolto, attende invano Che de' gran colpi la tempesta passi; Or v'oppon le difese, ed or lontano Sen va co' giri e co' maestri passi; Ma poichè non s'allenta il fier Pagano, È forza alfin che trasportar si lassi, E cruccioso egli ancor con quanta puote Violenza maggior la spada rote. Vinta dall'ira è la ragione e l'arte, E le forze il furor ministra e cresce. Sempre che scende il ferro, o fora o parte O piastra o maglia; e colpo invan non esce. Sparsa è d'armi la terra, e l'armi sparte Di sangue, e il sangue col sudor si mesce. Lampo nel fiammeggiar, nel romor tuono, Fulmini nel ferir le spade sono.

Questo popolo e quello incerto pende
Da sì nuovo spettacolo ed atroce;
E fra tema e speranza il fin n'attende,
Mirando or ciò che giova or ciò che nuoce:
E non si vede pur, nè pur s'intende
Picciol cenno fra tanti, o bassa voce;
Ma se ne sta ciascun tacito e immoto,
Senonse in quanto ha il cor tremante in moto.

Già lassi erano entrambi, e giunti forse Sarian pugnando ad immaturo fine; Ma sì oscura la notte intanto sorse, Che nascondea le cose anco vicine. Quinci un araldo, e quindi un altro accorse, Per dipartirli, e li partiro alfine. L'uno il Franco Arideo, Pindoro è l'altro, Che portò la disfida, uom saggio e scaltro. I pacifici scettri osar costoro
Fra le spade interpor de'combattenti,
Con quella sicurtà che porgea loro
L'antichissima legge delle genti.
Siete, o guerrieri, incominciò Pindoro,
Con pari onor, di pari ambo possenti.
Dunque cessi la pugna, e non sian rotte
Le ragioni e il riposo della notte.

Tempo è da travagliar mentre il sol dura;
Ma nella notte ogni animale ha pace;
E generoso cor non molto cura
Notturno pregio che s'asconde e tace.
Risponde Argante: A me per ombra oscura
La mia battaglia abbandonar non piace:
Ben avrei caro il testimon del giorno;
Ma che? giuri costui di far ritorno.

Soggiunse l'altro allora: E tu prometti
Di tornar, rimenando il tuo prigione;
Perch'altrimenti non fia mai ch'aspetti
Per la nostra contesa altra stagione.
Così giuraro: e poi gli araldi, eletti
A prescriver il tempo alla tenzone,
Per dare spazio alle lor piaghe onesto,
Stabiliro il mattin del giorno sesto.

Lasciò la pugna orribile nel core
De'Saracini e de'Fedeli impressa
Un'alta meraviglia ed un orrore
Che per lunga stagione in lor non cessa.
Sol dell'ardir si parla e del valore
Che l'un guerriero e l'altro ha mostro in essa:
Ma qual si debbia di lor duo preporre,
Vario e discorde il vulgo in sè discorre:

Avrà la fera lite avvenimento;
E se il furore alla virtù prevale,
O se cede l'audacia all'ardimento.
Ma più di ciascun altro, a cui ne cale,
La bella Erminia n'ha cura e tormento;
Chè dai giudizi dell'incerto Marte
Vede pender di sè la miglior parte.

Costei, che figlia fu del re Cassano, Che d'Antrochia già l'imperio tenne, Preso il suo regno, al vincitor cristiano, Fra l'altre prede, anch'ella in poter venne. Ma fulle in guisa allor Tancredi umano, Che nulla ingiuria in sua balía sostenne, Ed onorata fu, nella ruina Dell'alta patria sua, come reina. L'onorò, la servì, di libertate
Dono le fece il cavaliero egregio;
E le furo da lui tutte lasciate
Le gemme e gli ori e ciò ch'avea di pregio.
Ella vedendo in giovinetta etate
E in leggiadri sembianti animo regio,
Restò presa d'Amor, che mai non strinse
Laccio di quel più fermo onde lei cinse.

Così se il corpo libertà riebbe,
Fu l'alma sempre in servitute astretta.
Ben molto a lei d'abbandonare increbbe
Il signor caro e la prigion diletta;
Ma l'onestà regal, che mai non debbe
Da magnanima donna esser negletta,
La costrinse a partirsi, e con l'antica
Madre a ricoverarsi in terra amica.

Venne a Gerusalemme; e quivi accolta
Fu dal tiranno del paese ebreo:
Ma tosto pianse in nere spoglie avvolta
Della sua genitrice il fato reo.
Pur nè il duol, che le sia per morte tolta,
Nè l'esilio infelice unqua poteo
L'amoroso desio sveller dal core,
Nè favilla ammorzar di tanto ardore.

Ama ed arde la misera; e sì poco In tale stato che sperar le avanza, Che nudrisce nel sen l'occulto foco Di memoria vie più che di speranza: E, quanto è chiuso in più secreto loco, Tanto ha l'incendio suo maggior possanza. Tancredi alfine a risvegliar sua spene Sovra Gerusalemme ad oste viene.

Sbigottir gli altri all'apparir di tante Nazioni e sì indomite e sì fiere: Serenò ella il torbido sembiante, E lieta vagheggiò le squadre altere; E con avidi sguardi il caro amante Cercando gío fra quelle armate schiere: Cercollo invan sovente, ed anco spesso Raffigurollo e disse: Egli è pur desso.

Nel palagio regal sublime sorge
Antica torre assai presso alle mura.
Dalla cui sommità tutta si scorge
L'oste cristiana e il monte e la pianura.
Quivi, da che il suo lume il Sol ne porge,
Insin che poi la notte il mondo oscura,
S'asside, e gli occhi verso il campo gira,
E co'ponsieri suoi parla e sospira.

Quinci vide la pugna, e il cor nel petto Senti tremarsi in quel punto si forte, Che parea che dicesse: Il tuo diletto E quegli là che 'n rischio è della morte. Così d'angoscia piena e di sospetto Mirò i successi della dubbia sorte, E, sempre che la spada il Pagan mosse, Senti nell'alma il ferro e le percosse.

Ma, poichè 'l vero intese, e intese ancora Che dee l'aspra tenzon rinnovellarsi, Insolito timor così l'accora. Che sente il sangue suo di ghiaccio farsi. Talor secrete lagrime, e talora Sono occulti da lei gemiti sparsi: Pallida, esangue, e sbigottita in atto, Lo spavento e il dolor v'avea ritratto.

Con orribile imago il suo pensiero Ad or ad or la turba e la sgomenta; E, vie più che la morte, il sonno è flero; Sì strane larve il sogno le appresenta. Parle veder l'amato cavaliero Lacero e sanguinoso; e par che senta Ch'egli aita le chieda: e, desta intanto, Si trova gli occhi e il sen molli di pianto. Nè sol la tema di futuro danno
Con sollecito moto il cor le scote;
Ma delle piaghe, ch'egli avea, l'affanno
È cagion che quetar l'alma non puote.
E i fallaci romor che intorno vanno,
Crescon le cose incognite e remote;
Sì ch'ella avvisa che vicino a morte
Giaccia oppressolanguendo il guerrier forte.

E, perocch'ella dalla madre apprese Qual più secreta sia virtù dell'erbe, E con quai carmi nelle membra offese Sani ogni piaga, e il duol si disacerbe (Arte che per usanza in quel paese Nelle figlie dei re par che si serbe), Vorría di sua man propria alle ferute Del suo caro signor recar salute.

Ella l'amato medicar desia;
E curar il nemico a lei conviene:
Pensa talor d'erba nocente e ria
Succo sparger in lui che l'avvelene;
Ma schiva poi la man vergine e pia
Trattar l'arti maligne, e se n'astiene.
Brama ella almen che in uso tal sia vôta
Di sua virtute ogni erba ed ogni nota.

Nè già d'andar fra la nemica gente Temenza avría; chè peregrina era ita. E viste guerre e stragi avea sovente, E scorsa dubbia e faticosa vita; Sì che per l'uso la femminea mente Sovra la sua natura è fatta ardita; Nè così di leggier si turba o pave Ad ogni immagin di terror men grave.

Ma, più ch'altra cagion, dal molle seno Sgombra Amor temerario ogni paura; E credería fra l'ugne e fra il veneno Dell'affricane belve andar secura. Pur, se non della vita, avere almeno Della sua fama dee temenza e cura: E fan dubbia contesa entro al suo core Duo potenti nemici, Onore e Amore.

L'un così le ragiona: O verginella,
Che le mie leggi infino ad or serbasti.
Io, mentre ch'eri de'nemici ancella,
Ti conservai la mente e i membri casti:
E tu, libera, or vuoi perder la bella
Verginità che in prigionia guardasti?
Ahi, nel tenero cor questi pensieri
Chi svegliar può? che pensi? oimè, che speri?

CANTO VI.

Dunque il titolo tu d'esser pudica Sì poco stimi, e d'onestate il pregio. Che te n'andrai fra nazion nemica, Notturna amante, a ricercar dispregio? Onde il superbo vincitor ti dica: Perdesti il regno e in un l'animo regio; Non sei di me tu degna: e ti conceda Vulgare agli altri e mal gradita preda.

Dall' altra parte il consiglier fallace Con tai lusinghe al suo piacer l'alletta: Nata non sei tu già d'orsa vorace, Nè d'aspro e freddo scoglio, o giovinetta, Ch'abbia a sprezzar d'Amor l'arco e la face Ed a fuggir ognor quel che diletta; Nè petto hai tu di ferro o di diamante, Che vergogna ti sia l'essere amante.

Ma qual ti fingi vincitor crudele?
Non sai com'egli al tuo dolor si doglia,
Come compianga al pianto, alle querele?
Crudel sei tu, che con sì pigra voglia
Movi a portar salute al tuo fedele.
Langue, o fera ed ingrata, il pio Tancredi;
E tu dell'altrui vita a cura siedi.

Sana tu pur Argante, acciocchè poi Il tuo liberator sia spinto a morte: Così disciolti avrai gli obblighi tuoi; E sì bel premio fia ch' ei ne riporte. È possibil però, che non t'annoi Quest' empio ministero or così forte, Che la noia non basti e l'orror solo A far che tu di qua ten fugga a volo?

Deh! ben fôra all'incontro ufficio umano, E ben n'avresti tu gioia e diletto, Se la pietosa tua medica mano Avvicinassi al valoroso petto: Chè, per te fatto il tuo signor poi sano, Colorirebbe il suo smarrito aspetto: E le bellezze sue, che spente or sono, Vagheggeresti in lui quasi tuo dono.

Parte ancor poi nelle sue lodi avresti, E nell'opre ch'ei fesse alte e famose; Ond'egli te d'abbracciamenti onesti Faria lieta e di nozze avventurose. Poi mostra a dito ed onorata andresti Fra le madri latine e fra le spose Là nella bella Italia, ov'è la sede Del valor vero e della vera Fede. Di tai speranze lusingata (ahi stolta!)
Somma felicitate a sè figura:
Ma pur si trova in mille dubbi avvolta
Come partirsi possa indi secura;
Perchè vegghian le guardie, e sempre in volta
Van di fuori al palagio e su le mura;
Nè porta alcuna in tal rischio di guerra
Senza grave cagion mai si disserra.

Soleva Erminia in compagnia sovente Della guerriera far lunga dimora. Seco la vide il sol dall'occidente, Seco la vide la novella aurora; E, quando son del dì le luci spente, Un sol letto le accolse ambe talora; E null'altro pensier, che l'amoroso, L'una vergine all'altra avrebbe ascoso.

Questo sol tiene Erminia a lei secreto,
E, s'udita da lei talor si lagna,
Reca ad altra cagion del cor non lieto
Gli affetti, e par che di sua sorte piagna.
Or in tanta amistà senza divieto
Venir sempre ne puote alla compagna;
Nè stanza al giunger suo giammai si serra,
Siavi Clorinda, o sia in consiglio o in guerra.

Vennevi un giorno ch'ella in altra parte Si ritrovava, e si fermò pensosa, Pur tra sè rivolgendo i modi e l'arte Della bramata sua partenza ascosa. Mentre in vari pensier divide e parte L'incerto animo suo che non ha posa, Sospese di Clorinda in alto mira L'arme e le sopravveste; allor sospira;

E tra sè dice sospirando: Oh quanto
Beata è la fortissima donzella!
Quant'io la invidio! e non le invidio il vanto
O il femminile onor dell'esser bella:
A lei non tarda i passi il lungo manto,
Nè il suo valor rinchiude invida cella;
Ma veste l'armi, e se d'uscirne agogna,
Vassene; e non la tien tema o vergogna.

Ah! perchè forti a me natura e il cielo Altrettanto non fèr le membra e il petto. Onde potessi anch'io la gonna e il velo Cangiar nella corazza e nell'elmetto? Chè sì non riterrebbe arsura o gelo, Non turbo o pioggia il mio infiammato affetto Ch' al sol non fossi ed al notturno lampo. Accompagnata o sola, armata in campo.

Già non avresti, o dispietato Argante, Col mio signor pugnato tu primiero: Ch'io sarei corsa ad incontrarlo innante; E forse or fôra qui mio prigioniero, E sosterría dalla nemica amante Giogo di servitù dolce e leggiero; E già per li suoi nodi i'sentirei Fatti soavi e alleggeriti i miei:

Ovvero a me, dalla sua destra il fianco Sendo percosso e riaperto il core, Pur risanata in cotal guisa almanco Colpo di ferro avría piaga d'Amore. Ed or la mente in pace e il corpo stanco Riposeriansi; e forse il vincitore Degnato avrebbe il mio cenere e l'ossa D'alcun onor di lagrime e di fossa.

Ma, lassa!, i'bramo non possibil cosa,
E tra folli pensieri invan m'avvolgo.
Dunque io starò qui timida e dogliosa,
Com' una pur del vil femmineo volgo?
Ah! non starò; cor mio, confida, ed osa.
Perchè l'arme una volta anch'io non tolgo?
Perchè per breve spazio non potrolle
Sostener, benchè sia debile e molle?

Sì potrò, sì; chè mi farà possente Amor, ond'alta forza i men forti hanno; Da cui spronati ancor s'arman sovente D'ardire i cervi imbelli, e guerra fanno. Io guerreggiar non già, vo'solamente Far con quest'arme un ingegnoso inganno; Finger mi vo'Clorinda; e, ricoperta, Sotto l'immagin sua, d'uscir son certa.

Non ardirieno a lei fare i custodi
Dell'alte porte resistenza alcuna.
Io pur ripenso, e non veggio altri modi;
Aperta è, credo, questa via sol una.
Or favorisca le innocenti frodi
Amor, che le m'inspira, e la fortuna:
E ben al mio partir comoda è l'ora,
Mentre col re Clorinda anco dimora.

Così risolve; e stimolata e punta
Dalle furie d'amor più non aspetta;
Ma da quella alla sua stanza congiunta
L'arme involate di portar s'affretta.
E far lo può, chè, quando ivi fu giunta,
Diè loco ogni altro, e si restò soletta;
E la notte i suoi furti ancor copría,
Ch'ai ladri amica ed agli amanti uscía.

Essa, veggendo il ciel d'alcuna stella Già sparso intorno divenir più nero, Senza frapporvi alcun indugio, appella Secretamente il suo fedel scudiero Ed una sua leal diletta ancella; E parte scopre lor del suo pensiero: Scopre il disegno della fuga e finge Ch'altra cagione a dipartir l'astringe.

Lo scudiero fedel subito appresta Ciò ch'a lor uopo necessario crede. Erminia intanto la pomposa vesta Si spoglia che le scende insino al piede: L'in ischietto vestir leggiadra resta L'snella sì, ch'ogni credenza eccede; Nè, trattane colei ch'alla partita Scelta s'avea compagna, altra l'aita.

Col durissimo acciar preme ed offende Il delicato collo e l'aurea chioma; Il a tenera man lo scudo prende, Pur troppo grave e insopportabil soma. Così tutta di ferro intorno splende, I in atto militar sè stessa doma. Gode Amor, ch'è presente, e tra sè ride, Com'allor già ch'avvolse in gonna Alcide. Oh! con quanta fatica ella sostiene
L'inegual peso, e move lenti i passi;
Ed alla fida compagnia s'attiene,
Che per appoggio andar dinanzi fassi.
Ma rinforzan gli spirti amore e spene,
E ministran vigore ai membri lassi;
Sì che giungono al loco ove le aspetta
Lo scudiero, e in arcion sagliono in fretta.

Travestiti ne vanno, e la più ascosa
E più riposta via prendono ad arte:
Pur s'avvengono in molti, e l'aria ombrosa
Veggion lucer di ferro in ogni parte;
Ma impedir lor viaggio alcun non osa,
E, cedendo il sentier, ne va in disparte;
Chè quel candido ammanto e la temuta
Insegna anco nell'ombra è conosciuta.

Erminia, benchè quivi alquanto sceme Del dubbio suo, non va però secura; Chè d'essere scoperta alla fin teme, E del suo troppo ardir sente or paura: Ma pur giunta alla porta il timor preme, Ed inganna colui che n'ha la cura. Io son Clorinda, disse: apri la porta, Chè il re m'invia dove l'andare importa.

La voce femminil, sembiante a quella Della guerriera, agevola l'inganno. (Chi credería veder armata in sella Una dell'altre, ch'arme oprar non sanno?) Sì che il portier tosto ubbidisce; ed ella N'esce veloce, e i duo che seco vanno; E per lor sicurezza entro le valli Calando, prendon lunghi obliqui calli.

Ma, poi ch' Erminia in solitaria ed ima Parte si vede, alquanto il corso allenta; Chè i primi rischi aver passati estima, Nè d'esser ritenuta omai paventa. Or pensa a quello a che pensato in prima Non bene aveva; ed or le s'appresenta Difficil più, ch'a lei non fu mostrata Dal frettoloso suo desir, l'entrata.

Vede or che sotto il militar sembiante Ir tra feri nemici è gran follia; Nè d'altra parte palesarsi, avante Ch'al suo signor giungesse, altrui vorría. A lui secreta ed improvvisa amante Con sicura onestà giunger desia; Onde si ferma, e, da miglior pensiero Fatta più cauta, parla al suo scudiero:

Essere, o mio fedele, a te conviene
Mio precursor; ma sii pronto e sagace.
Vattene al campo, e fa' ch'alcun ti mene
Ed introduca ove Tancredi giace:
A cui dirai che donna a lui ne viene,
Che gli apporta salute e chiede pace;
Pace, poscia ch'Amor guerra mi move,
Ond'ei salute, io refrigerio trove:

E ch'essa ha in lui sì certa e viva fede, Che 'n suo poter non teme onta nè scorno. Di'sol questo a lui solo; e s'altro ei chiede, Di'non saperlo, e affretta il tuo ritorno. Io (chè questa mi par secura sede) In questo mezzo qui farò soggiorno. Così disse la donna; e quel leale Gía veloce così, come avess'ale.

E seppe in guisa oprar, ch'amicamente Entro ai chiusi ripari ei fu raccolto, E poi condotto al cavalier giacente, Che l'ambasciata udì con lieto volto: E già lasciando ei lui, che nella mente Mille dubbi pensieri avea rivolto, Ne riportava a lei dolce risposta: Ch'entrar potrà, quanto più lice, ascosta. Ma ella intanto impaziente, a cui
Troppo ogni indugio par noioso e greve,
Numera fra sè stessa i passi altrui,
E pensa: Orgiunge, or entra, or tornar deve;
E già le sembra, e se ne duol, colui
Men del solito assai spedito e leve.
Spingesi alfine innanzi, e in parte ascende
Onde comincia a discoprir le tende.

Era la notte, e il suo stellato velo Chiaro spiegava e senza nube alcuna; E già spargea rai luminosi e gelo Di vive perle la sorgente luna. L'innamorata donna iva col cielo Le sue fiamme sfogando ad una ad una; E secretari del suo amore antico Fea i muti campi e quel silenzio amico.

Poi rimirando il campo, ella dicea:

0 belle agli occhi miei tende latine!

Aura spira da voi che mi ricrea,

E mi conforta pur che m'avvicine:

Così a mia vita combattuta e rea

Qualche onesto riposo il Ciel destine,

Come in voi solo il cerco, e solo parmi

Che trovar pace io possa in mezzo all'armi.

Raccogliete me dunque; e in voi si trove Quella pietà che mi promise Amore, E ch'io già vidi prigioniera altrove Nel mansueto mio dolce signore: Nè già desio di racquistar mi move Col favor vostro il mio regale onore: Quando ciò non avvenga, assai felice Io mi terrò, se in voi servir mi lice.

Così parla costei; chè non prevede
Qual dolente fortuna a lei s'appreste.
Ella era in parte ove per dritto fiede
L'armi sue terse il bel raggio celeste;
Sì che da lunge il lampo lor si vede
Col bel candor che le circonda e veste;
E la gran tigre nell' argento impressa
Fiammeggia sì, ch'ognun direbbe: È dessa.

Come volle sua sorte, assai vicini
Molti guerrier disposti avean gli aguati;
E n'eran duci duo fratei latini,
Alcandro e Poliferno; e fur mandati
Per impedir che dentro ai Saracini
Greggie non siano, e non sian buoi menati:
E se il servo passò, fu perchè torse
Più lunge il passo, e rapido trascorse.

Al giovin Poliferno, a cui fu il padre Su gli occhi suoi già da Clorinda ucciso, Viste le spoglie candide e leggiadre, Fu di veder l'alta guerriera avviso, E contra le irritò l'occulte squadre: Nè frenando del cor moto improvviso, (Com' era in suo furor súbito e folle) Gridò: Sei morta: e l'asta invan lanciolle.

Siccome cerva, ch'assetata il passo Mova a cercar d'acque lucenti e vive Ove un bel fonte distillar da un sasso O vide un fiume tra frondose rive, Se incontra i cani allor che il corpo lasso Ristorar crede all'onde, all'ombre estive, Volge indietro fuggendo, e la paura La stanchezza obliar face e l'arsura;

Così costei, che dell'amor la sete,
Onde l'infermo core è sempre ardente,
Spegner nelle accoglienze oneste e liete
Credeva, e riposar la stanca mente;
Or che contra le vien chi gliel diviete.
E il suon del ferro e le minacce sente,
Sè stessa e il suo desir primo abbandona,
E il veloce destrier timida sprona.

Fugge Erminia infelice; e il suo destriero
Con prontissimo piede il suol calpesta;
Fugge ancor l'altra donna; e lor quel fiero
Con molti armati di seguir non resta.
Ecco che dalle tende il buon scudiero
Con la tarda novella arriva in questa,
E l'altrui fuga ancor dubbio accompagna,
E gli sparge il timor per la campagna.

Mailpiùsaggiofratello, ilquale anch'esso La non vera Clorinda avea veduto, Non la volle seguir, ch'era men presso; Ma nell'insidie sue s'è ritenuto: E mandò con l'avviso al campo un messo, Che non armento od animal lanuto, Nè preda altra simíl, ma ch'è seguita Dal suo german Clorinda impaurita:

E ch'ei non crede già, nè il vuol ragione, Ch'ella, ch'è duce e non è sol guerriera, Elegga all'uscir suo tale stagione Per opportunità che sia leggiera:
Ma giudichi e comandi il pio Buglione; Egli farà ciò che da lui s'impera.
Giunge al campo tal nova, e se n'intende Il primo suon nelle latine tende.

Tancredi, cui dinanzi il cor sospese
Quell'avviso primiero, udendo or questo,
Pensa: Deh! forse a me venía cortese,
E in periglio è per me. Nè pensa al resto:
E parte prende sol del grave arnese,
Monta a cavallo, e tacito esce e presto;
E, seguendo gl'indizi e l'orme nove,
Rapidamente a tutto corso il move.

## CANTO SETTIMO.

## ARGOMENTO.

Fuga d'Erminia, e suo rifugio fra pastori. — Tancredi ne segue l'orme, e cade nell'insidie d'Armida. — Pugna d'Argante con Raimondo. — Violazione del patto. — Mischia. — Tempesta orribile.

Intanto Erminia infra l'ombrose piante D'antica selva dal cavallo è scorta; Nè più governa il fren la man tremante. E mezza quasi par tra viva e morta. Per tante strade si raggira e tante Il corridor che in sua balía la porta, Ch'alfin dagli occhi altrui pur si dilegua: Ed è soverchio omai ch'altri la segua.

Qual dopo lunga e faticosa caccia
Tornansi mesti ed anelanti i cani,
Che la fera perduta abbian di traccia,
Nascosa in selva, dagli aperti piani;
Tal pieni d'ira e di vergogna in faccia
Riedono stanchi i cavalier cristiani.
Ella pur fugge, e timida e smarrita
Non si volge a mirar s'anco è seguita.

Fuggi tutta la notte, e tutto il giorno
Errò senza consiglio e senza guida,
Non udendo o vedendo altro d'intorno,
Che le lacrime sue, che le sue strida.
Ma nell'ora che il Sol dal carro adorno
Scioglie i corsierie in grembo almar s'annida,
Giunse del bel Giordano alle chiare acque,
E scese in riva al fiume, e qui si giacque.

Cibo non prende già; chè de'suoi mali Solo si pasce, e sol di pianto ha sete; Ma il sonno, che de'miseri mortali È col suo dolce oblio posa e quiete, Sopì co'sensi i suoi dolori, e l'ali Dispiegò sovra lei placide e chete: Nè però cessa Amor con varie forme La sua pace turbar mentre ella dorme.

Non si destò finchè garrir gli augelli Non sentì lieti, e salutar gli albóri, E mormorar il fiume e gli arboscelli, E con l'onda scherzar l'aura e co' fiori. Apre i languidi lumi, e guarda quelli Alberghi solitari de'pastori, E parle voce udir tra l'acque e i rami, Ch'ai sospiri ed al pianto la richiami. Ma son, mentreella piange, i suoi lamenti Rotti da un chiaro suon ch'a lei ne viene, Che sembra ed è di pastorali accenti Misto e di boscherecce inculte avene. Risorge, e là s'indrizza a passi lenti, E vede un uom canuto all'ombre amene Tesser fiscelle alla sua greggia accanto, Ed ascoltar di tre fanciulli il canto.

Vedendo quivi comparir repente
Le insolite armi, sbigottir costoro;
Ma li saluta Erminia, e dolcemente
Gliaffida, egli occhi scopree i bei crin d'oro:
Seguite, dice, avventurosa gente
Al Ciel diletta, il bel vostro lavoro;
Chè non portano già guerra quest'armi
All'opre vostre, ai vostri dolci carmi.

Soggiunse poscia: O padre, or che d'intorno D'alto incendio di guerra arde il paese, Come qui state in placido soggiorno Senza temer le militari offese? Figlio, ei rispose, d'ogni oltraggio e scorno La mia famiglia e la mia greggia illese Sempre qui fur: nè strepito di Marte Ancor turbò questa remota parte:

O sia grazia del Ciel che l'umiltade D'innocente pastor salvi e sublime; O che, siccome il folgore non cade In basso pian, ma su l'eccelse cime, Così il furor di peregrine spade Sol de'gran re l'altere teste opprime; Nè gli avidi soldati a preda alletta La nostra povertà vile e negletta:

Altrui vile e negletta, a me sì cara, Che non bramo tesor nè regal verga; Nè cura o voglia ambiziosa o avara Mai nel tranquillo del mio petto alberga. Spengo la sete mia nell'acqua chiara, Che non tem'io che di venen s'asperga; E questa greggia e l'orticel dispensa Cibi non compri alla mia parca mensa:

Chè poco è il desiderio, e poco è il nostro Bisogno, onde la vita si conservi. Son figli miei questi ch'addito e mostro, Custodi della mandra, e non ho servi. Così men vivo in solitario chiostro, Saltar veggendo i capri snelli e i cervi, Ed i pesci guizzar di questo fiume, E spiegar gli augelletti al ciel le piume.

Tempo già fu, quando più l'uom vaneggia Nell'età prima, ch'ebbi altro desio, E disdegnai di pasturar la greggia, E fuggii dal paese a me natio: E vissi in Menfi un tempo, e nella reggia Fra i ministri del re fui posto anch'io; E, benchè fossi guard'an degli orti, Vidi e conobbi pur le inique corti.

E lusingato da speranza ardita Soffrii lunga stagion ciò che più spiace: Ma poi ch'insieme coll'età fiorita Mancò la speme e la baldanza audace, Piansi i riposi di quest'umil vita, E sospirai la mia perduta pace; E dissi: O corte addio. Così, agli amici Boschi tornando, ho tratto i di felici.

Mentr'ei così ragiona, Erminia pende Dalla soave bocca intenta e cheta; E quel saggio parlar, ch'al cor le scende, De' sensi in parte le procelle acqueta. Dopo molto pensar, consiglio prende In quella solitudine secreta Insino a tanto almen farne soggiorno, Ch'agevoli fortuna il suo ritorno.

Onde al buon vecchio dice: O fortunato, Ch'un tempo conoscesti il male a prova, Se non t'invidii il Ciel sì dolce stato, Delle miserie mie pietà ti muova; E me teco raccogli in questo grato Albergo, ch'abitar teco mi giova. Forse fia che il mio core infra quest'ombre Del suo peso mortal parte disgombre.

Che se digemme e d'òr, che il vulgo adora Siccome idoli suoi, tu fossi vago, Potresti ben, tante n'ho meco ancora, Renderne il tuo desio contento e pago. Quinci, versando da'begli occhi fora Umor di doglia cristallino e vago, Parte narrò di sue fortune; e intanto Il pietoso pastor pianse al suo pianto.

Poi dolce la consola, e sì l'accoglie, Come tutt'arda di paterno zelo: E la conduce ov'è l'antica moglie, Che di conforme cor gli ha data il Cielo. La fanciulla regal di rozze spoglie S'ammanta, e cinge al crin ruvido velo; Ma nel moto degli occhi e delle membra Non già di boschi abitatrice sembra. Non copre abito vil la nobil luce, E quanto è in lei d'altero e di gentile; E fuor la maestà regia traluce Per gli atti ancor dell'esercizio umíle. Guida la greggia ai paschi, e la riduce Con la povera verga al chiuso ovile; E dall'irsute mamme il latte preme, E in giro accolto poi lo stringe insieme.

Sovente, allor che su gli estivi ardori Giacean le pecorelle all'ombra assise, Nella scorza de'faggi e degli allori Segnò l'amato nome in mille guise; E de'suoi strani ed infelici amori Gli aspri successi in mille piante incise; E in rileggendo poi le proprie note Rigò di belle lagrime le gote.

Poscia dicea piangendo: In voi serbate Questa dolente istoria, amiche piante; Perchè, se fia ch'alle vostr'ombre grate Giammai soggiorni alcun fedele amante, Senta svegliarsi al cor dolce pietate Delle sventure mie sì varie e tante; E dica: Ah troppo ingiusta empia mercede Diè fortuna ed amore a sì gran fede!

Forse avverrà, se il Ciel benigno ascolta Affettuoso alcun prego mortale, Che venga in queste selve anco talvolta Quegli a cui di me forse or nulla cale; E, rivolgendo gli occhi ove sepolta Giacerà questa spoglia inferma e frale, Tardo premio conceda a'miei martíri Di poche lacrimette e di sospiri.

Onde se in vita il cor misero fue, Sia lo spirito in morte almen felice; E il cener freddo delle fiamme sue Goda quel ch' or godere a me non lice. Così ragiona ai sordi tronchi; e due Fonti di pianto da'begli occhi elice. Tancredi intanto, ove fortuna il tira Lunge da lei, per lei seguir, s'aggira.

Egli, seguendo le vestigia impresse, Rivolse il corso alla selva vicina; Ma quivi dalle piante orride e spesse Nera e folta così l'ombra dechina. Che più non può raffigurar tra esse L'orme novelle, e in dubbio oltre cammina, Porgendo intorno pur l'orecchie intente Se calpestío, se romor d'armi sente.

E se pur la notturna aura percote
Tenera fronde mai d'olmo o di faggio,
O se fera od augello un ramo scote,
Tosto a quel picciol suon drizza il viaggio.
Esce alfin della selva; e per ignote
Strade il conduce della luna il raggio
Verso un rumor che di lontano udiva,
Insin che giunse al loco ond'egli usciva.

Giunse dove sorgean da vivo sasso
In molta copia chiare e lucide onde;
E fattosene un rio volgeva abbasso
Lo strepitoso piè tra verdi sponde.
Quivi egli ferma addolorato il passo,
E chiama; e sola ai gridi Eco risponde:
E vede intanto con serene ciglia
Sorger l'aurora candida e vermiglia.

Geme cruccioso e incontra il Ciel sisdegna Che sperata gli nieghi alta ventura; Ma della donna sua, quand'ella vegna Offesa pur, far la vendetta giura. Di rivolgersi al campo alfin disegna, Benchè la via trovar non s'assecura; Chè gli sovvien che presso è il di prescritto Che pugnar dee col cavalier d'Egitto. Partesi; e mentre va per dubbio calle,
Ode un corso appressar ch'ognor s'avanza;
Ed alfine spuntar d'angusta valle
Vede uom che di corriero avea sembianza.
Scotea mobile sferza, e da le spalle
Pendea il corno sul fianco a nostra usanza.
Chiede Tancredi a lui per quale strada
Al campo de'Cristiani indi si vada.

Quegli italico parla: Or là m'invio Dove m'ha Boemondo in fretta spinto. Segue Tancredi lui, che del gran zio Messaggio stima, e crede al parlar finto. Giungono alfin là dove un sozzo e rio Lago impaluda, ed un castel n'è cinto, Nella stagion che il Sol par che s'immerga Nell'ampio nido ove la notte alberga.

Suona il corriero in arrivando il corno; E tosto giù calar si vede un ponte. Quando Latin sia tu, qui far soggiorno Potrai, gli dice, infin che il Sol rimonte; Chè questo loco, e non è il terzo giorno, Tolse ai Pagani di Cosenza il conte. Mira il loco il guerrier, che d'ogni parte Inespugnabil fanno il sito e l'arte. Dubita alquanto poi, ch'entro sì forte Magione alcuno inganno occulto giaccia, Ma, come avvezzo ai rischi della morte, Motto non fanne, e nol dimostra in faccia; Ch'ovunque il guidi elezione o sorte, Vuol che securo la sua destra il faccia. Pur l'obbligo ch'egli ha d'altra battaglia. Fa che di nova impresa or non gli caglia.

Sì che incontra al castello, ove in un prato Il curvo ponte si distende e posa, Ritiene alquanto il passo, ed invitato Non segue la sua scorta insidiosa. Sul ponte intanto un cavaliero armato Con sembianza apparía fera e sdegnosa, Ch'avendo nella destra il ferro ignudo, In suon parlava minaccioso e crudo:

O tu, che (siasi tua fortuna o voglia)
Al paese fatal d'Armida arrive,
Pensi indarno al fuggire: or l'arme spoglia,
E porgi a'lacci suoi le man cattive.
Entra pur dentro alla guardata seglia
Con queste leggi ch'ella altrui prescrive;
Nè più sperar di rivedere il cielo,
Per volger d'anni o per caugiar di pelo,

Se non giuri d'andar con gli altri sui Contra ciascun che da Gesù s'appella. S'affisa a quel parlar Tancredi in lui E riconosce l'arme e la favella. Rambaldo di Guascogna era costui, Che partì con Armida, e sol per ella Pagán si fece, e difensor divenne Di quell' usanza rea ch'ivi si tenne.

Di santo sdegno il pio guerrier si tinse Nel volto, e gli rispose: Empio fellone, Quel Tancredi son io, che il ferro cinse Per Cristo sempre, e fu di lui campione, E in sua virtute i suoi rubelli vinse, Come vo' che tu veggia al paragone; Chè dall'ira del Ciel ministra eletta È questa destra a far in te vendetta.

Turbossi udendo il glorioso nome
L'empio guerriero, e scolorossi in viso.
Pur, celando il timor, gli disse: Or come,
Misero, vieni ove rimanga ucciso?
Qui saran le tue forze oppresse e dome,
E questo altero tuo capo reciso:
E manderollo a'duci Franchi in dono,
S'altro da quel che soglio oggi non sono.

Così dicea il Pagano; e perchè il giorno Spento era omai, sì che vedeasi appena, Apparir tante lampade d'intorno, Che ne fu l'aria lucida e serena. Splende il castel, come in teatro adorno Sòl fra notturne pompe altera scena; Ed in eccelsa parte Armida siede, Onde, senz'esser vista, ed ode e vede.

Il magnanimo eroe frattanto appresta
Alla fera tenzon l'arme e l'ardire;
Nè sul debil cavallo assiso resta,
Già veggendo il nemico a piè venire:
Vien chiuso nello scudo, e l'elmo ha in testa,
La spada nuda, e in atto è di ferire.
Gli move incontra il principe feroce
Con occhi torvi e con terribil voce.

Quegli con larghe rote aggira i passi
Stretto nell'armi, e colpi accenna e finge:
Questi, sebbene ha i membri infermi e lassi,
Va risoluto, e gli s'appressa e stringe:
E là, donde Rambaldo addietro fassi,
Velocissimamente egli si spinge,
E s'avanza, e l'incalza, e fulminando
Spesso alla vista gli dirizza il brando.

E, più che altrove, impetuoso fêre Ove più di vital formò natura, Alle percosse le minacce altere Accompagnando, e il danno alla paura. Di qua, di là si volge, e sue leggiere Membra il presto Guascone ai colpi fura; E cerca or con lo scudo or con la spada Che il nemico furore indarno cada.

Ma veloce allo schermo ei non è tanto. Che più l'altro non sia pronto alle offese. Già spezzato lo scudo, e l'elmo infranto, E forato e sanguigno avea l'arnese; E colpo alcun de'suoi, che tanto o quanto Impiagasse il nemico, anco non scese; E teme, e gli rimorde insieme il core Sdegno, vergogna, conscienza, amore.

Disponsi alfin con disperata guerra
Far prova omai dell'ultima fortuna;
Gitta lo scudo, ed a due mani afferra
La spada, ch'è di sangue ancor digiuna;
E col nemico suo si stringe e serra,
E cala un colpo; e non v'è piastra alcuna
Che gli resista sì, che grave angoscia
Non dia piagando alla sinistra coscia.

E poi su l'ampia fronte il ripercote
Sì che 'l picchio rimbomba in suon di squilla:
L'elmo non fende già; ma ben lui scote,
Tal ch'egli si rannicchia e ne vacilla.
Infiamma d'ira il principe le gote,
E negli occhi di foco arde e sfavilla;
E fuor della visiera escono ardenti
Gli sguardi, e insieme lo stridor de'denti.

Il perfido Pagan già non sostiene
La vista pur di sì feroce aspetto:
Sente fischiare il ferro, e tra le vene
Già gli sembra d'averlo e in mezzo al petto.
Fugge dal colpo, e il colpo a cader viene
Dove un pilastro è contra il ponte eretto:
Ne van le schegge e le scintille al cielo,
E passa al cor del traditore un gelo.

Onde al ponte rifugge, e sol nel corso
Della salute sua pone ogni speme.
Ma il séguita Tancredi, e già sul dorso
La man gli stende, e il piè col piè gli preme;
Quand'ecco (al fuggitivo alto soccorso)
Sparir le faci ed ogni stella insieme,
Nè rimaner all'orba notte alcuna
Sotto povero ciel luce di luna.

Fra l'ombre della notte e degl'incanti
Il vincitor nol segue più, nè 'l vede;
Nè può cosa vedersi allato o avanti;
E move dubbio e mal securo il piede.
Sul limitar d'un uscio i passi erranti
A caso mette, nè d'entrar s'avvede;
Ma sente poi che suona a lui di retro
La porta, e in loco il serra oscuro e tetro.

Come il pesce, colà dove impaluda Nei seni di Comacchio il nostro mare, Fugge dall'onda impetuosa e cruda, Cercando in placide acque ove ripare; E vien che da sè stesso ei si rinchiuda In palustre prigion, nè può tornare; Chè quel serraglio è con mirabil uso Sempre all'entrar aperto, all'uscir chiuso;

Così Tancredi allor, qual che si fosse
Dell'estrania prigion l'ordigno e l'arte,
Entrò per sè medesmo, e ritrovosse
Poi là rinchiuso, ond' uom per sè non parte.
Ben con robusta man la porta scosse,
Ma fur le sue fatiche al vento sparte;
E voce intanto udì, che, Indarno, grida,
Uscir procuri, o prigionier d'Armida.

Qui menerai (non temer già di morte)
Nel sepoloro de' vivi i giorni e gli anni.
Non risponde, ma preme il guerrier forte
Nel cor profondo i gemiti e gli affanni;
E fra sè stesso accusa amor, la sorte.
La sua sciocchezza, e gli altrui feri inganni;
E talor dice in tacite parole:
Lieve perdita fia perdere il Sole;

Ma di più vago Sol più dolce vista,
Misero! i' perdo, e non so già se mai
In loco tornerò, che l'alma trista
Si rassereni agli amorosi rai.
Poi gli sovvien d'Argante, e più s'attrista:
E, Troppo, dice, al mio dover mancai;
Ed è ragion ch'ei mi disprezzi e scherna.
Oh mia gran colpa! oh mia vergogna eterna!

Così d'amor, d'onor cura mordace Quindi e quinci al guerrier l'animo rode. Or mentre egli s'affligge, Argante audace Le molli piume di calcar non gode: Tanto è nel crudo petto odio di pace, Cupidigia di sangue, amor di lode, Che delle piaghe sue non sano ancora, Brama che il sesto di porti l'aurora. La notte che precede, il Pagan fero Appena inchina per dormir la fronte; E sorge poi che il cielo anco è sì nero, Che non dà luce in su la cima al monte. Recami l'arme; grida al suo scudiero: E quegli aveale apparecchiate e pronte: Non le solite sue, ma dal re sono Dategli queste; e prezzoso è il dono.

Senza molto mirarle egli le prende, Nè dal gran peso è la persona onusta; E la solita spada al fianco appende, Ch'è di tempra finissima e vetusta. Qual con le chiome sanguinose orrende Splender cometa suol per l'aria adusta, Che i regni muta e i feri morbi adduce, Ai purpurei tiranni infausta luce;

Talnell'arme ei fiammeggia, e bieche e torte Volge le luci ebbre di sangue e d'ira. Spirano gli atti feri orror di morte; E minacce di morte il volto spira. Alma non è così secura e forte, Che non paventi, ove un sol guardo gira. Nuda ha la spada, e la solleva e scote, Gridando; e l'aria e-l'ombre invan percote. Ben tosto, dice, il predator cristiano, Ch'audace è sì ch'a me vuol agguagliarsi Caderà vinto e sanguinoso al piano, Bruttando nella polve i crini sparsi. E vedrà, vivo ancor, da questa mano Ad onta del suo Dio l'arme spogliarsi: Nè morendo impetrar potrà co'preghi Che in pasto a'cani le sue membra i'neghi.

Non altramente il tauro, ove l'irriti Geloso amor con stimoli pungenti, Orribilmente mugge, e co'muggiti Gli spirti in sè risveglia e l'ire ardenti; E il corno aguzza ai tronchi, e par ch'inviti Co'vani colpi alla battaglia i venti; Sparge col piè l'arena, e il suo rivale Da lunge sfida a guerra aspra e mortale.

Da sì fatto furor commosso appella
L'araldo, e con parlar tronco gl'impone:
Vattene al campo, e la battaglia fella
Nunzia a colui ch'è di Gesù campione.
Quinci alcun non aspetta, e monta in sella,
E fa condursi innanzi il suo prigione;
Esce fuor della terra, e per lo colle
In corso vien precipitoso e folle.

Dà fiato intanto al corno; e n'esce un suono Che d'ogn'intorno orribile s'intende, E in guisa pur di strepitoso tuono Gli orecchi e il cuor degli ascoltanti offende. Già i principi cristiani accolti sono Nella tenda maggior dell'altre tende: Qui fe l'araldo sue disfide, e incluse Tancredi pria, nè però gli altri escluse.

Goffredo intorno gli occhi gravi e tardi Volge con mente allor dubbia e sospesa; Nè, perchè molto pensi e molto guardi, Atto gli s'offre alcuno a tanta impresa. Vi manca il fior de'suoi guerrier gagliardi, Di Tancredi non s'è novella intesa; E lunge è Boemondo; ed ito è in bando L'invitto eroe ch'uccise il fier Gernando.

Ed oltre i diece che fur tratti a sorte, I migliori del campo e i più famosi Seguir d'Armida le fallaci scorte, Sotto il silenzio della notte ascosi. Gli altri di mano e d'animo men forte Taciti se ne stanno e vergognosi; Nè v'è chi cerchi in sì gran rischio onore, Chè vinta la vergogna è dal timore. Al silenzio, all'aspetto, ad ogni segno, 'Di lor temenza il Capitan s'accorse; E tutto pien di generoso sdogno Dal loco, ove sedea, repente sorse, E disse: Ah ben sarei di vita indegno, Se la vita negassi or porre in forse, Lasciando ch'un Pagan così vilmente Calpestasse l'onor di nostra gente!

Sieda in pace il mio campo, e da secura Parte miri ozioso il mio periglio. Su su, datemi l'arme! E l'armatura Gli fu recata in un girar di ciglio. Ma il buon Raimondo, che in età matura Parimente maturo avea il consiglio, E verdi ancor le forze al par di quanti Erano quivi, allor si trasse avanti:

E disse a lui rivolto: Ah non sia vero Che in un capo s'arrischi il campo tutto! Duce sei tu, non semplice guerriero: Pubblico fôra, e non privato il lutto. In te la Fè s'appoggia e il santo Impero; Per te fia il regno di Babel distrutto. Tu il senno sol, lo scettro solo adopra; Altri ponga l'ardire e il ferro in opra. Ed io, bench' a gir curvo mi condanni La grave età, non fia che ciò ricusi. Schivino gli altri i marziali affanni; Me non vo'già che la vecchiezza scusi. Oh! foss' io pur sul mio vigor degli anni, Qual sête or voi, che qui temendo chiusi Vi state, e non vi move ira o vergogna Contra lui che vi sgrida e vi rampogna;

E quale allora fui, quando al cospetto Di tutta la Germania, alla gran corte Del secondo Corrado, apersi il petto Al feroce Leopoldo, e il posi a morte! E fu d'alto valor più chiaro effetto Le spoglie riportar d'uom così forte, Che s'alcuno or fugasse inerme e solo Di questa ignobil turba un grande stuolo.

Se fosse in me quella virtù, quel sangue, Di questo altier l'orgoglio avrei già spento. Ma, qualunque io mi sia, non però langue Il core in me, nè vecchio anco pavento. E s'io pur rimarrò nel campo esangue, Nè il Pagan di vittoria andrà contento: Armarmi i'vo'; sia questo il dì che illustri Con novo onor tutti i miei scorsi lustri. Così parla il gran vecchio, e sproni acuti Son le parole, onde virtù si desta. Quei che fur prima timorosi e muti, Hanno la lingua or baldanzosa e presta. Nè sol non v'è chi la tenzon rifiuti, Ma ella omai da molti a gara è chiesta. Baldovin la domanda; e con Ruggiero Guelfo, i duo Guidi, e Stefano, e Gerniero,

E Pirro, quel che fe il lodato inganno, Dando Antiochia presa a Boemondo; Ed a prova richiesta anco ne fanno Eberardo, Ridolfo, e il pro'Rosmondo; Un di Scozia, un d'Irlanda ed un Britanno, Terre che parte il mar dal nostro mondo; E ne son parimente anco bramosi Gildippe ed Odoardo, amanti e sposi.

Ma sovra tutti gli altri il fero vecchio Se ne dimostra cupido ed ardente. Armato è già; sol manca all'apparecchio Degli altri arnesi il fino elmo lucente. A cui dice Goffredo: O vivo specchio Del valor prisco, in te la nostra gente Miri, e virtù n'apprenda: in te di Marte Splende l'onor, la disciplina e l'arte.

Oh! pur avessi fra l'etate acerba Diece altri di valore al tuo simile. Come ardirei vincer Babel superba, E la Croce spiegar da Battro a Tile. Ma cedi or, prego, e te medesmo serba A maggior opre e di virtù senile; E lascia che degli altri in picciol vaso Pongansi i nomi, e sia giudice il caso;

Anzi giudice Dio, delle cui voglie Ministra e serva è la fortuna e il fato. Ma non però dal suo pensier si toglie Raimondo, e vuol anch' egli esser notato. Nell'èlmo suo Goffredo i brevi accoglie; E, poichè l'ebbe scosso ed agitato, Nel primo breve, che di là traesse, Del conte di Tolosa il nome lesse.

Fu il nome suo con lieto grido accolto, Nè di biasmar la sorte alcuno ardisce. Ki di fresco vigor la fronte il volto Riempie; e così allor ringiovenisce, Qual serpe fier che in nove spoglie avvolto D'oro fiammeggi, e incontr'al Sol si lisce. Ma più d'ogni altro il Capitan gliapplaude, E gli annunzia vittoria, e gli dà laude.

E la spada togliendosi dal fianco,
E porgendola a lui, così dicea:
Questa è la spada che in battaglia il Franco
Rubello di Sassonia oprar solea,
Ch'io già gli tolsi a forza; e gli tolsi anco
La vita allor di mille colpe rea:
Questa, che meco ognor fu vincitrice,
Prendi; e sia così teco ora felice.

Di loro indugio intanto è quell'altero Impaziente, e li minaccia; e grida:
O gente invitta, o popolo guerriero
D'Europa, un uomo solo è che vi sfida.
Venga Tancredi omai, che par sì fero,
Se nella sua virtù tanto si fida;
O vuol giacendo in piume aspettar forse
La notte ch'altra volta a lui soccorse?

Venga altri, s'egli teme; a stuolo a stuolo Venite insieme, o cavalieri, o fanti; Poichè di pugnar meco a solo a solo Non è tra mille schiere uom che si vanti. Vedete là il sepolcro ove il figliuolo Di Maria giacque; or chè non gite avanti? Chè non sciogliete i voti? ecco la strada: A qual serbate uopo maggior la spada? Con tali scherni il Saracino atroce Quasi con dura sferza altrui percote: Ma, più ch'altri, Raimondo a quella voce S'accende, e l'onte sofferir non puote. La virtù stimolata è più feroce, E s'aguzza dell'ira all'aspra cote; Sì che tronca gl'indugi, e preme il dorso Del suo Aquilino, a cui diè nome il corso.

Sul Tago il destrier nacque, ove talora L'avida madre del guerriero armento, Quando l'alma stagion, che n'innamora, Nel cor le istiga il natural talento, Volta l'aperta bocca incontra l'ôra, Raccoglie i semi del fecondo vento; E de'tepidi fiati (oh meraviglia!) Cupidamente ella concepe e figlia.

E ben questo Aquilin nato diresti
Di qual aura del ciel più lieve spiri;
O se veloce sì, ch'orma non resti,
Stendere il corso per l'arena il miri;
O se 'l vedi addoppiar leggieri e presti
A destra ed a sinistra angusti giri.
Sovra tal corridore il conte assiso
Move all'assalto, e volge al cielo il viso:

Signor, tu che drizzasti incontra l'empio Golía l'armi inesperte in Terebinto, Sì ch'ei ne fu, che d'Israel fea scempio, Al primo sasso d'un garzone estinto; Tu fa'ch'or giaccia (e fia pari l'esempio) Questo fellon da me percosso e vinto, E debil vecchio or la superbia opprima, Come debil fanciul l'oppresse in prima.

Così pregava il conte; e le preghiere, Mosse dalla speranza in Dio secura, S'alzar volando alle celesti spere, Come va foco al ciel per sua natura. Le accolse il Padre Eterno, e fra le schiere Dell'esercito suo tolse alla cura Un che 'l difenda, e sano e vincitore Dalle man di quell'empio il tragga fuore.

L'angelo, che fu già custode eletto Dall'alta Provvidenza al buon Raimondo Insin dal primo dì che pargoletto Sen venne a farsi peregrin del mondo, Or che di novo il Re del ciel gli ha detto Che prenda in sè della difesa il pondo, Nell'alta rocca ascende, ove dell'oste Divina tutte son l'armi riposte. Qui l'asta si conserva, onde il serpente Percosso giacque, e i gran fulminei strali, E quelli che invisibili alla gente Portan l'orride pesti e gli altri mali; E qui sospeso è in alto il gran tridente, Primo terror de'miseri mortali, Quand'egli avvien che i fondamenti scota Dell'ampia terra e le città percota.

Si vedea fiammeggiar fra gli altriarnesi Scudo di lucidissimo diamante, Gránde che può coprir genti e paesi Quanti ve n'ha fra il Caucaso e l'Atlante; E sogliono da questo esser difesi Principi giusti, e città caste e sante. Questo l'angelo prende, e vien con esso Occultamente al suo Raimondo appresso.

Piene intanto le mura eran già tutte Di varia turba; e il barbaro tiranno Manda Clorinda a molte genti instrutte, Che ferme a mezzo il colle oltra non vanno. Dall'altro lato in ordine ridutte Alcune schiere de' Cristiani stanno: E largamente a'duo campioni il campo Vôto riman fra l'uno e l'altro campo. Mirava Argante, e non vedea Tancredi, Ma d'ignoto campion sembianze nove. Fecesi il conte innanzi; e, Quel che chiedi, È, disse a lui, per tua ventura altrove. Non superbir però, chè me qui vedi Apparecchiato a riprovar tue prove; Ch'io di lui posso sostener la vice, O venir come terzo a me qui lice.

Ne sorride il superbo; e gli risponde: Che fa dunque Tancredi? e dove stassi? Minaccia il ciel con l'arme: e poi s'asconde, Fidando sol ne'suoi fugaci passi: Ma fugga pur nel centro, e in mezzo l'onde; Chè non fia loco ove securo il lassi. Mènti, replica l'altro, a dir ch'uom tale Fugga da te; ch'assai di te più vale.

Freme il Circasso irato, e dice: Or prendi Del campo tu, chè in vece sua t'accetto; E tosto e' si parrà come difendi L'alta follía del temerario detto. Così mossero in giostra, e i colpi orrendi Parimente drizzaro ambi all'elmetto: E il buon Raimondo, ove mirò, scontrollo Nè dar gli fece nell'arcion pur crollo. Dall'altra parte il fero Argante corse (Fallo insolito a lui) l'arringo invano; Chè il difensor celeste il colpo torse Dal custodito cavalier cristiano. Le labbra il crudo per furor si morse, E ruppe l'asta bestemmiando al piano. Poi tragge il ferro, e va contra Raimondo Impetuoso al paragon secondo.

E il possente corsiero urta per dritto, Quasi monton ch'al cozzo il capo abbassa. Schiva Raimondo l'urto, al lato dritto Piegando il corso, e il fère in fronte, e passa. Torna di nuovo il cavalier d'Egitto; Ma quegli pur di nuovo a destra il lassa; E pur su l'elmo il coglie, e indarno sempre; Chè l'elmo adamantine avea le tempre.

Ma il feroce Pagan, che seco vuole
Più stretta zuffa, a lui s'avventa e serra.
L'altro, ch'al peso di sì vasta mole
Teme d'andar col suo destriero a terra,
Qui cede, ed indi assale, e par che vole,
Intornïando con girevol guerra;
E i lievi imperii il rapido cavallo
Segue del freno, e non pone orma in fallo.

Qual capitan ch'oppugni eccelsa torre Infra paludi posta o in alto monte, Mille aditi ritenta, e tutte scorre L'arti e le vie; cotal s'aggira il conte: E, poichè non può scaglia all'armi torre Ch'armano il petto e la superba fronte, Fêre i men forti arnesi ed alla spada Cerca tra ferro e ferro aprir la strada.

Ed in due parti o tre forate e fatte
L'armi nemiche ha già tepide e rosse:
Ed egli ancor le sue conserva intatte,
Nè di cimier nè d'un sol fregio scosse.
Argante indarno arrabbia, a vôto batte,
E spande senza pro l'ire e le posse:
Non si stanca però; ma raddoppiando
Va tagli e punte, e si rinforza errando.

Alfin tra mille colpi il Saracino
Cala un fendente; e il conte è così presso,
Che forse il velocissimo Aquilino
Non sottraggeasi, e rimaneane oppresso:
Mal'aiuto invisibile vicino
Non mancò lui di quel superno Messo,
Che stese il braccio, e tolse il ferro crudo
Sovra il diamante del celeste scudo.

Frangesi il ferro allor (che non resiste Di fucina mortal tempra terrena Ad armi incorruttibili ed immiste D'eterno fabro), e cade in su l'arena. Il Circasso, ch'andarne a terra ha viste Minutissime parti, il crede appena: Stupisce poi, scorta la mano inerme, Ch'arme il campion nemico abbia sì fermé.

E ben rotta la spada aver si crede
Su l'altro scudo ond' è colui difeso;
E il buon Raimondo ha la medesma fede,
Chè non sa già chi sia dal ciel disceso.
Ma però ch'egli disarmata vede
La man nemica, si riman sospeso;
Chè stima ignobil palma e vili spoglie
Quelle ch'altrui con tal vantaggio uom toglie.

Prendi, volca già dirgli, un'altra spada; Quando novo pensier nacque nel core, Ch'alto scorno è de'suoi, dove egli cada, Che di pubblica causa è difensore. Così nè indegna a lui vittoria aggrada, Nè in dubbio vuol porre il comune onore. Mentr'egli dubbio stassi, Argante lancia Il pomo e l'else alla nemica guancia; E in quel tempo medesmo il destrier punge, E per venire a lotta oltra si caccia. La percossa lanciata all'elmo giunge, Sì che ne pesta al Tolosan la faccia: Ma però nulla ei sbigottisce, e lunge Ratto si svia dalle robuste braccia; Ed impiaga la man ch'a dar di piglio Venía più fera che ferino artiglio.

Poscia gira da questa a quella parte, E rigirasi a questa indi da quella; E sempre, e quando riede e quando parte, Fêre il Pagan d'aspra percossa e fella. Quanto avea di vigor, quanto avea d'arte, Quanto può sdegno antico, ira novella, A danno del Circasso or tutto aduna; E seco il Ciel congiura e la Fortuna.

Quei di fine arme e di sè stesso armato, Ai gran colpi resiste, e nulla pave; E par senza governo in mar turbato, Rotte vele ed antenne, eccelsa nave, Che pur contesto avendo ogni suo lato Tenacemente di robusta trave, Sdrusciti i fianchi al tempestoso flutto Non mostra ancor, nè si dispera in tutto. Argante, il tuo periglio allor tal era.
Quando aiutarti Belzebù dispose.
Questi di cava nube ombra leggera
(Mirabil mostro) in forma d'uom compose;
E la sembianza di Clorinda altera
Gli finse, e l'armi ricche e luminose:
Diègli il parlare, e senza mente il noto
Suon della voce, e il portamento e il moto.

Il simulacro ad Oradino, esperto
Sagittario famoso, andonne, e disse:
O famoso Oradin, ch'a segno certo,
Come a te piace, le quadrella affisse,
Ah! gran danno saria, s'uom di tal merto,
Difensor di Giudea, così morisse;
E di sue spoglie il suo nemico adorno
Securo ne facesse a'suoi ritorno.

Qui fa' prova dell'arte, e le saette Tingi nel sangue del ladron francese; Ch'oltra il perpetuo onor, vo' che n'aspette Premio al gran fatto egual dal re cortese. Così parlò, nè quegli in dubbio stette, Tosto che il suon delle promesse intese: Dalla grave faretra un quadrel prende, E su l'arco l'adatta, e l'arco tende.

Sibila il teso nervo, e fuori spinto Vola il pennuto stral per l'aria, e stride: Ed a percoter va dove del cinto Si congiungon le fibbie, e le divide: Passa l'usbergo, e in sangue appena tinto Quivi si ferma, e sol la pelle incide: Chè il celeste guerrier soffrir non volse Ch'oltra passasse, e forza al colpo tolse.

Dall'usbergo lo stral si tragge il conte. Ed ispicciarne fuori il sangue vede; E con parlar pien di minaccie ed onte Rimprovera al Pagan la rotta fede. Il Capitan, che non torcea la fronte Dall'amato Raimondo, allor s'avvede Che violato è il patto; e, perche grave Stima la piaga, ne sospira e pave;

E con la fronte le sue genti altere, E con la lingua a vendicarlo desta. Vedi tosto inchinar giù le visiere, Lentare i freni, e por le lancie in resta, E quasi in un sol punto alcune schiere Da quella parte moversi e da questa. Sparisce il campo; e la minuta polve Tra densi globi al ciel s'innalza e volve. D'elmi e scudi percossi e d'aste infrante Ne'primi scontri un gran romor s'aggira. Là giacere un cavallo, e girne errante Un altro là senza rettor si mira: Qui giace un guerrier morto, e qui spirante Altri singhiozza e geme, altri sospira. Fera è la pugna; e, quanto più si mesce E stringe insieme, più s'inaspra e cresce.

Salta Argante nel mezzo agile e sciolto, E toglie ad un guerrier ferrata mazza; E rompendo lo stuol calcato e folto, La rota intorno, e si fa larga piazza: E sol cerca Raimondo, e in lui sol vôlto Ha il ferro e l'ira impetuosa e pazza; E, quasi avido lupo, ei par che brame Nelle viscere sue pascer la fame.

Ma duro ad impedir viengli il sentiero Efero intoppo, acciò che il corso ei tardi. Si trova incontra Ormanno, e con Ruggiero Di Balnavilla un Guido e duo Gherardi. Non cessa, non s'allenta, anzi è più fero, Quanto ristretto è più da que'gagliardi; Siccome a forza da rinchiuso loco Se n'esce, e move alte ruine, il foco. Uccide Ormanno, piaga Guido, atterra Ruggiero infra gli estinti egro e languente. Ma contra lui crescon le turbe, e il serra D'uomini e d'arme cerchio aspro e pungente. Mentre, in virtù di lui, pari la guerra Si mantenea fra l'una e l'altra gente, Il buon duce Buglion chiama il fratello, Ed a lui dice: Or movi il tuo drappello;

E là, dove battaglia è più mortale, Vattene ad investir nel lato manco. Quegli si mosse; e fu lo scontro tale, Ond'egli urtò degli avversari il fianco, Che parve il popol d'Asia imbelle e frale, Nè potè sostener l'impeto Franco, Che gli ordini disperde, e co'destrieri Le insegne abbatte e insieme i cavalieri.

Dall'impeto medesmo in fuga è vôlto
Il destro corno; e non v'è alcun che faccia,
Fuor ch'Argante, difesa: a freno sciolto
Così il timor precipiti li caccia.
Egli sol ferma il passo, e mostra il volto;
Nè chi con mani cento e cento braccia
Cinquanta scudi insieme ed altrettante
Spade movesse, or più faria d'Argante.

Ei gli stocchi e le mazze, egli dell'aste E de'corsieri l'impeto sostenta; E solo par che 'ncontra tutti baste, Ed or a questo, ed or a quel s'avventa. Péste ha le membra, e rotte l'armi e guaste, E sudor versa e sangue, e par nol senta. Ma così l'urta il popol denso e il preme, Ch'alfin lo svolge, e seco il porta insieme.

Volge il tergo alla forza ed al furore
Di quel diluvio che il rapisce e il tira;
Manon già d'uom che fugga ha i passi e il core,
S'all' opre della mano il cor si mira.
Serbano ancora gli occhi il lor terrore
E le minacce della solita ira;
E cerca ritener con ogni prova
La fuggitiva turba; e nulla giova.

Non può far quel magnanimo ch'almeno Sia lor fuga più tarda o più raccolta; Chè non ha la paura arte nè freno, Nè pregar qui nè comandar s'ascolta. Il pio Buglion, che i suoi pensieri appieno Vede fortuna a favorir rivolta, Segue della vittoria il lieto corso, E invia novello al vincitor soccorso. L'aria in nubi ristrinse, e mosse il vento.

Dagli occhi de' mortali un negro velo
Rapisce il giorno e il sole, e par ch'avvampi
Negro vie più ch' orror d' inferno il cielo;
Così fiammeggia infra baleni e lampi.
Fremono i tuoni; e pioggia accolta in gelo
Si versa, e i paschi abbatte, e inonda i campi:
Schianta i rami il gran turbo, e par che crolli
Non pur le querce, ma le rocche e i colli.

L'acquain un tempo, il vento e la tempesta
Negli occhi ai Franchi impetuosa fêre;
E l'improvvisa v'iolenza arresta
Con un terror quasi fatal le schiere.
La minor parte d'esse accolta resta
(Chè veder non le puote) alle bandiere:
Ma Clorinda, che quindi alquanto è lunge,
Prende opportuno il tempo, e il destrier punge.

Ella gridava a'suoi: Per noi combatte, Compagni, il Cielo, e la giustizia aita: Dall'ira sua le facce nostre intatte Sono, e non è la destra indi impedita: E nella fronte solo irato ei batte Della nemica gente impaurita, E la scote dell'arme, e della luce La priva: andianne pur, chè il fato è duce.

Così spinge le genti; e, ricevendo
Sol nelle spalle l'impeto d'inferno,
Urta i Francesi con assalto orrendo,
E i vani colpi lor si prende a scherno.
Ed in quel tempo Argante anco volgendo
Fa de'già vincitori aspro governo:
E quei, lasciando il campo a tutto corso,
Volgono al ferro e alle procelle il dorso.

Percotono le spalle ai fuggitivi L'ire immortali e le mortali spade; E il sangue corre, e fa commisto ai rivi Della gran pioggia rosseggiar le strade. Qui tra il vulgo de'morti e de'mal vivi E Pirro e il buon Ridolfo estinto cade; Chè toglie a questo il fler Circasso l'alma, E Clorinda di quello ha nobil palma. Così fuggiano i Franchi; e di lor caccia Non rimaneano i Siri anco o i demoni: Sol contra l'armi e contra ogni minaccia Di gragnuole, di turbini e di tuoni, Volgea Goffredo la secura faccia, Rampognando aspramente i suoi baroni: E, fermo anzi la porta il gran cavallo, Le genti sparse raccogliea nel vallo.

E ben due volte il corridor sospinse Contra il feroce Argante, e lui represse; Ed altrettante il nudo ferro spinse Dove le turbe ostili eran più spesse; Alfin con gli altri insieme ei si ristrinse Dentro ai ripari, e la vittoria cesse. Tornano allora i Saracini; e stanchi Restan nel vallo e sbigottiti i Franchi.

Nè quivi ançor dell'orride procelle
Ponno appieno schivar la forza e l'ira:
Ma sono estinte or queste faci or quelle,
E per tutto entra l'acqua, e il vento spira:
Squarcia le tele, e spezza i pali e svelle
Le tende intere e lunge indi le gira;
Lapioggia ai gridi, ai venti, ai tuon s'accorda
D'orribile armonia che il mondo assorda.

## CANTO OTTAVO.

## ARGOMENTO.

Strage de' Crociati danesi, e morte eroica di Sveno, lor principe o capo. — Discordia nel campo de' Cristiani, nata dalla falsa notizia dell'uccisione di Rinaldo, sedata all'apparir di Goffredo.

Già cheti erano i tuoni e le tempeste, E cessato il soffiar d'austro e di coro: E l'alba uscia della magion celeste Con la fronte di rose e co'piè d'oro: Ma quei che le procelle avean già deste, Non rimaneansi ancor dall'arti loro; Anzi l'un d'essi, ch'Astagorre è detto, Così parlava alla compagna Aletto:

Mira, Aletto, venirne (ed impedito Esser non può da noi) quel cavaliero Che dalle fere mani è vivo uscito Del sovran difensor del nostro impero: Questi narrando del suo duce ardito E de'compagni a'Franchi il caso fero, Paleserà gran cose; ond'è periglio Che si richiami di Bertoldo il figlio. Sai quanto ciò rilevi, e se conviene Ai gran principii oppor forza ed inganno: Scendi tra i Franchi adunque, e ciò ch'a bene Colui dirà, tutto rivolgi in danno: Spargi le fiamme e il tosco entro le vene Del Latin, dell'Elvezio e del Britanno: Movi l'ire e i tumulti; e fa'tal opra, Che tutto vada il campo alfin sossopra.

L'opra è degna di te: tu nobil vanto
Ten desti già dinanzi al signor nostro.
Così le parla; e basta ben sol tanto,
Perchè prenda l'impresa il fero mostro.
Giunto è sul vallo de'Cristiani intanto
Quel cavaliero, il cui venir fu mostro;
E disse lor: Deh! sia chi m'introduca
Per mercede, o guerrieri, al sommo duca.

Molti scorta gli fero al Capitano, Vaghi d'udir dal peregrin novelle. Quegli inchinollo, e l'onorata mano Volea baciar che fa tremar Babelle: Signor, poi dice, che con l'Oceáno Termini la tua fama e con le stelle, Venirne a te vorrei più lieto messo. Qui sospirava; e soggiungeva appresso: Sveno, del re de'Dani unico figlio,
Gloria e sostegno alla cadente etade,
Esser tra quei bramò che il tuo consiglio
Seguendo han cinto per Gesù le spade;
Nè timor di fatica o di periglio,
Nè vaghezza del regno, nè pietade
Del vecchio genitor, sì degno affetto
Intepidir nel generoso petto.

Lo spingeva un desio d'apprender l'arte Della milizia faticosa e dura Da te, sì nobil mastro; e sentia in parte Sdegno e vergogna di sua fama oscura, Già di Rinaldo il nome in ogni parte Con gloria udendo in verdi anni matura: Ma, più ch'altra cagione, il mosse il zelo Non del terren, ma dell'onor del Cielo.

Precipitò dunque gl'indugi, e tolse Stuol di scelti compagni audace e fiero; E dritto invêr la Tracia il cammin volse Alla città che sede è dell'impero. Qui il greco Augusto in sua magion l'accolse; Qui poi giunse in tuo nome un messaggero; Questi appien gli narrò come già presa Fosse Antiochia, e come poi difesa; Difesa incontra al Perso, il qual con tanti Uomini armati ad assediarvi mosse, Che sembrava che d'arme e d'abitanti Voto il gran regno suo rimaso fosse. Di te gli disse, e poi narrò d'alquanti, Sin ch'a Rinaldo giunse, e qui fermosse; Contò l'ardita fuga, e ciò che poi Fatto di glorioso avea tra voi.

Soggiunse alfin come già il popol Franco Veniva a dar l'assalto a queste porte; E invitò lui ch'egli volesse almanco Dell'ultima vittoria esser consorte. Questo parlare al giovinetto fianco Del fero Sveno è stimolo sì forte, Ch'ogni ora un lustro pargli infra' Pagani Rotare il ferro e insanguinar le mani.

Par che la sua viltà rimproverarsi
Senta nell'altrui gloria, e se ne rode;
E chi 'l consiglia e chi 'l prega a fermarsi,
O che non esaudisce, o che non ode.
Rischio non teme, fuorchè 'l non trovarsi
De' tuoi gran rischi a parte e di tua lode;
Questo gli sembra sol periglio grave;
Degli altri o nulla intende o nulla pave.

Egli medesmo sua fortuna affretta;
Fortuna che noi tragge, e lui conduce;
Però ch'appena al suo partire aspetta
I primi rai della novella luce.
È per miglior la via più breve eletta;
Tal ei la stima, ch'è signore e duce:
Nè i passi più difficili, o i paesi
Schivar si cerca de'nemici offesi.

Or difetto di cibo, or cammin duro Trovammo, or violenza ed ora aguati; Ma tutti fur vinti i disagi, e furo Or uccisi i nemici ed or fugati. Fatto avean ne' perigli ogni uom securo Le vittorie, e insolenti i fortunati; Quando un di ci accampammo ove i confini Non lunge erano omai de' Palestini.

Quivi da'precursori a noi vien detto Ch'alto strepito d'armi avean sentito, E visto insegne e indizi, ond'han sospetto Che sia vicino esercito infinito. Non pensier, non color, non cangia aspetto, Non muta voce il signor nostro ardito; Benchè molti vi sian ch'al fero avviso Tingan di bianca pallidezza il viso. Ma dice: Oh quale omai vicina abbiamo Corona o di martirio o di vittoria!
L'una spero io ben più; ma non men bramo L'altra, ov'è maggior merto e pari gloria.
Questo campo, o fratelli, ov'or noi siamo, Fia tempio sacro ad immortal memoria, In cui l'età futura additi e mostri
Le nostre sepolture, o i trofei nostri.

Così parla; e le guardie indi dispone, E gli uffici comparte e la fatica: Vuol ch'armato ognun giaccia; e non depone Ei medesmo gli arnesi o la lorica. Era la notte ancor nella stagione Ch'è più del sonno e del silenzio amica, Allorchè d'urli barbareschi udissi Romor che giunse al cielo ed agli abissi.

Sigrida: all'arme, all'arme: e Sveno, involto
Nell'arme, innanzi a tutti oltra si spinge;
E magnanimamente i lumi e il volto
Di color d'ardimento inflamma e tinge.
Ecco siamo assaliti; e un cerchio folto
1) a tutti i lati ne circonda e stringe;
E intorno un bosco abbiam d'aste e di spade,

sovra noi di strali un nembo cade.

Nella pugna inegual (però che venti Gli assalitori sono incontra ad uno) Molti d'essi piagati, e molti spenti Son da cieche ferite all'aer bruno. Ma il numero degli egri e de'cadenti Fra l'ombre oscure non discerne alcuno: Copre la notte i nostri danni, e l'opre Della nostra virtude insieme copre.

Pur sì fra gli altri Sveno alza la fronte,

Ch'agevol è ch'ognun vedere il possa;

E nel buio le prove anco son conte

A chi vi mira, e l'incredibil possa.

Di sangue un rio, d'uomini uccisi un monte

D'ogni intorno gli fanno argine e fossa;

E dovunque ne va, sembra che porte

Lo spavento negli occhi, e in man la morte.

Così pugnato fu sinchè l'albore
Rosseggiando nel ciel già n'apparia.
Ma poi che scosso fu il notturno orrore,
Che l'orror delle morti in sè copria,
La destata luce a noi terrore
Con vista accrebbe dolorosa e ria;
Chè pien d'estinti il campo, e quasi tutta
Nostra gente vedemmo omai distrutta.

Duomila fummo, enon siam cento. Or quando Tanto sangue egli mira e tanti morti, Non so se il cor feroce al miserando Spettacolo si turbi e si sconforti; Ma già nol mostra, anzi la voce alzando. Seguiam, ne grida, que'compagni forti Ch'al ciel lunge dai laghi averni e stigi N'han segnati col sangue alti vestigi.

Disse; e lieto, cred'io, della vicina
Morte così nel cor come al sembiante,
Incontro alla barbarica ruina
Portonne il petto intrepido e costante.
Tempra non sosterrebbe, ancor che fina
Fosse, e d'acciaio no ma di diamante,
I feri colpi ond'egli il campo allaga;
E fatto è il corpo suo sola una piaga.

La vita no, ma la virtù sostenta

Quel cadavero indomito e feroce.

Ripercote percosso, e non s'allenta;

Ma quanto offeso è più, tanto più noce.

Quand'ecco furiando a lui s'avventa

Uom grande, c'ha sembiante e guardo atroce;

E, dopo lunga ed ostinata guerra,

Con l'aita di molti alfin l'atterra.

Cade il garzone invitto (ahicaso amaro!);
Nè v'è fra noi chi vendicare il possa.

Voi chiamo in testimonio, o del mio caro
Signor sangue ben sparso e nobil ossa,
Ch'allor non fui della mia vita avaro,
Nè schivai ferro nè schivai percossa:
E se piaciuto pur fosse là sopra
Ch'io vi morissi, il meritai con l'opra.

Fra gli estinti compagni io sol cadei Vivo; nè vivo forse è chi mi pensi: Nè de' nemici più cosa saprei Ridir, sì tutti avea sopiti i sensi. Ma poichè tornò il lume agli occhi miei Ch' eran d' atra caligine condensi, Notte mi parve; ed allo sguardo fioco S' offerse il vacillar d' un picciol foco.

Non rimaneva in me tanta virtude, Ch' a discerner le cose io fossi presto; Ma vedea come quei ch' or apre or chiude Gli occhi, mezzo tra il sonno e l'esser desto: E il duolo omai delle ferite crude Più cominciava a farmisi molesto; Chè l'inaspría l'aura notturna e il gelo In terra nuda e sotto aperto cielo. Più e più ognor s' avvicinava intanto Quel lume, e insieme un tacito bisbiglio, Sì ch'a me giunse, e mi si pose accanto. Alzo allor, benchè appena, il debil ciglio, E veggio duo vestiti in lungo manto Tener due faci; e dirmi sento: O figlio, Confida in quel Signor ch'a' pii sovviene, E con la grazia i preghi altrui previene.

In tal guisa parlommi: indi la mano,
Benedicendo, sovra me distose;
E susurrò con suon devoto e piano
Voci allor poco udite e meno intese.
Sorgi, poi disse: ed io leggiero e sano
Sorgo, e non sento le nemiche offese;
(Oh miracol gentile!) anzi mi sembra
Piene di vigor novo aver le membra.

Stupido lor riguardo, e non ben crede
L'anima sbigottita il certo e il vero:
Onde l'un d'essi a me: Di poca fede,
Che dubbii? o che vaneggia il tuo pensiero?
Verace corpo è quel che in noi si vede:
Servi siam di Gesù, che il lusinghiero
Mondo e il suo falso dolce abbiam fuggito;
E qui viviamo in loco erto e romito.

Me per ministro a tua salute eletto
Ha quel Signor che in ogni parte regna;
Chè per ignobil mezzo oprar effetto
Meraviglioso ed alto ei non isdegna:
Nè men vorrà che sì resti negletto
Quel corpo in cui già visse alma sì degna;
Lo qual con essa ancor, lucido e leve
E immortal fatto, riunir si deve.

Dico il corpo di Sveno, a cui fia data
Tomba a tanto valor conveniente;
La qual a dito mostra ed onorata
Ancor sarà dalla futura gente.
Ma leva omai gli occhi alle stelle, e guata
Là splender quella com' un Sol lucente:
Questa co' vivi raggi or ti conduce
Là dov' è il corpo del tuo nobil duce.

Allor vegg'io che dalla bella face,
Anzi dal Sol notturno un raggio scende,
Che dritto là, dove il gran corpo giace,
Quasi aureo tratto di pennel si stende:
E sovra lui tal lume e tanto face,
Ch'ogni sua piaga ne sfavilla e splende;
E subito da me si raffigura
Nella sanguigna orribile mistura.

Giacea, prono non già, ma, come vôlto Ebbe sempre alle stelle il suo desire,. Dritto ei teneva inverso il cielo il volto, In guisa d'uom che pur là suso aspire. Chiusa la destra, e il pugno avea raccolto, E stretto il ferro, e in atto di ferire; L'altra sul petto in modo umile e pio Si posa, e par che perdon chiegga a Dio.

Mentr'io le piaghe sue lavo col pianto, Nè però sfogo il duol che l'alma accora, Gli aprì la chiusa destra il vecchio santo, E il ferro che stringea trattone fuora: Questa, a me disse, ch'oggi sparso ha tanto Sangue nemico, e n'è vermiglia ancora, È, come sai, perfetta; e non è forse Altra spada che debba a lei preporse.

Onde piace lassù, che, s'or la parte Dal suo primo signore acerba morte, Ozyosa non resti in questa parte; Ma di man passi in mano ardita e forte, Che l'usi poi con egual forza ed arte, Ma più lunga stagion con lieta sorte: E con lei faccia, perchè a lei s'aspetta, Di chi Sveno le uccise aspra vendetta. Soliman Sveno uccise; e Solimano

Dee per la spada sua restarne ucciso.

Prendila dunque, e vanne ove il cristiano

Campo fia intorno all'alte mura assiso:

E non temer che nel paese estrano

Ti sia il sentier di novo anco preciso;

Chè t'agevolerà per l'aspra via

L'alta destra di lui ch'or là t'invia.

Quivi egli vuol che da cotesta voce, Che viva in te serbò, si manifesti La pietate, il valor, l'ardir feroce, Che nel diletto tuo signor vedesti; Perchè a segnar della purpurea croce L'arme con tale esempio altri si desti; Ed ora, e dopo un corso anco di lustri, Infiammati ne sian gli animi illustri.

Resta che sappia tu chi sia colui Che deve della spada esser erede. Questi è Rinaldo, il giovinetto, a cui Il pregio di fortezza ogni altro cede. A lui la porgi, e di'che sol da lui L'alta vendetta il Cielo e il mondo chiede. Or, mentr'io le sue voci intento ascolto, Fui da miracol novo a sè rivolto: Chè là, dove il cadavero giacea,

Ebbi improvviso un gran sepolcro scorto,
Che, sorgendo, rinchiuso in sè l'avea,
Come non so, nè con qual arte sorto;
E in brevi note altrui vi si sponea
Il nome e la virtù del guerrier morto.
Io non sapea da tal vista levarmi,
Mirando ora le lettre ed ora i marmi.

Qui, disse il vecchio, appresso ai fidi amici Giacerà del tuo duce il corpo ascoso, Mentre gli spirti amando in Ciel felici Godon perpetuo bene e glorioso. Ma tu con pianto omai gli estremi uffici Pagato hai loro; e tempo è di riposo. Oste mio ne sarai, sinch'al viaggio Mattutin ti risvegli il novo raggio.

Tacque; e per lochi ora sublimi or cupi
Mi scorse, onde a gran pena il fianco trassi,
Sin ch' ove pende da selvagge rupi
Cava spelonca, raccogliemmo i passi.
Questo è il suo albergo: ivi fra gli orsi e i lupi
Col discepolo suo securo stassi:
Chè difesa miglior, ch'usbergo e scudo,
È la santa innocenza al petto ignudo.

Quivi alle membra mie posa e ristoro.

Ma, poi ch'accesi in oriente scorse
I raggi del mattin purpurei e d'oro,
Vigilante ad orar subito sorse
L'uno e l'altro eremita, ed io con loro.
Dal santo vecchio poi congedo tolsi,
E qui, dov'egli consigliò, mi volsi.

Qui si tacque il Tedesco: e gli rispose Il pio Buglione: O cavalier, tu porte Dure novelle al campo e dolorose, Ond'a ragion si turbi e si sconforte; Poichè genti sì amiche e valorose Breve ora ha tolte, e poca terra absorte; E in guisa d'un baleno il signor vostro S'è in un sol punto dileguato e mostro.

Ma che? felice è cotal morte e scempio Vie più ch'acquisto di provincie e d'oro; Nè dar l'antico Campidoglio esempio D'alcun può mai sì glorioso alloro. Essi del ciel nel luminoso tempio Han corona immortal del vincer loro; Ivi cred'io che le sue belle piaghe Ciascun lieto dimostri, e se n'appaghe. Ma tu, ch'alle fatiche ed al periglio Nella milizia ancor resti del mondo, Devi gioir de'lor trionfi, e il ciglio Render, quanto conviene, omai giocondo: E, perchè chiedi di Bertoldo il figlio, Sappi ch'ei fuor dell'oste è vagabondo: Nè lodo io già che dubbia via tu prenda, Pria che di lui certa novella intenda.

Questo lor ragionar nell'altrui mente Di Rinaldo l'amor desta e rinnova; E v'è chi dice: Ahi! fra pagana gente Il giovinetto errante or si ritrova! E non v'è quasi alcun che non rammente, Narrando al Dano, i suoi gran fatti a prova; E dell'opere sue la lunga tela Con istupor gli si dispiega e svela.

Or quando del garzon la rimembranza
Avea gli animi tutti inteneriti;
Ecco molti tornar, che per usanza
Eran d'intorno a depredare usciti.
Conducean questi seco in abbondanza
E mandre di lanuti e buoi rapiti,
E biade ancor, benchè non molte, e strame
Che pasca de'corsier l'avida fame.

E questi di sciagura aspra e noiosa
Segno portar, che in apparenza è certo:
Rotta del buon Rinaldo e sanguinosa
La sopravvesta, ed ogni arnese aperto.
Tosto si sparse (e chi potria tal cosa
Tener celata?) un rumor vario e incerto.
Corre il vulgo dolente alle novelle
Del guerriero e dell'arme, e vuol vedelle.

Vede, e conosce ben l'immensa mole Del grande usbergo, e il folgorar del lunie, E l'armi tutte, ov'è l'augel ch'al Sole Prova i suoi figli, e mal crede alle piume; Chè di vederle già primiere o sole Nelle imprese più grandi ebbe in costume; Ed or non senza alta pietate ed ira Rotte e sanguigne ivi giacer le mira.

Mentre bisbiglia il campo, e la cagione
Della morte di lui varia si crede,
A sè chiama Aliprando il pio Buglione,
Duce di quei che ne portar le prede,
Uom di libera mente, e di sermone
Veracissimo e schietto; ed a lui chiede:
Di' come e donde tu rechi quest'arme,
E di buono o di reo nulla celarme.

Gli risponde colui: Di qui lontano
Quanto in due giorni un messaggero andría,
Verso il confin di Gaza un picciol piano
Chiuso tra colli alquanto è fuor di via;
E in lui d'alto deriva, e lento e piano
Tra pianta e pianta un fiumicel s'invia,
E, d'arbori e di macchie ombroso e folto,
Opportuno all'insidie il loco è molto.

Qui greggia alcuna cercavam, che fosse Venuta a' paschi dell'erbose sponde; E in su l'erbe miriam di sangue rosse Giacerne un guerrier morto in riva all'onde. All'arme ed all'insegne ogni uom si mosse; Chè furon conosciute, ancorchè immonde. Io m'appressai per discoprirgli il viso: Ma trovai ch'era il capo indi reciso.

Mancavaancor la destra; e il bustogrande Molte ferite avea dal tergo al petto; E non lontan, con l'aquila che spande Le candide ali, giacea il vôto elmetto. Mentre cerco d'alcuno a cui dimande, Un villanel sopraggiungea soletto, Che indietro il passo per fuggirne torse Subitamente che di noi s'accorse. Ma seguitato e preso, alla richiesta
Che noi gli facevamo alfin rispose:
Che il giorno innanzi uscir della foresta
Scorse molti guerrieri, ond' ei s'ascose;
E ch'un d'essi tenea recisa testa
Per le sue chiome bionde e sanguinose,
La qual gli parve, rimirando intento,
D'uom giovinetto, e senza peli al mento;

E che il medesmo poco poi l'avvolse In un zendado dall'arcion pendente. Soggiunse ancor ch'all'abito raccolse Ch'erano cavalier di nostra gente. Io spoliar feci il corpo; e sì men dolse, Che piansi nel sospetto amaramente; E portai meco l'arme, e lasciai cura Ch'avesse degno onor di sepoltura.

Ma se quel nobil tronco è quel ch'io credo, Altra tomba altra pompa egli ben merta. Così detto, Aliprando ebbe congedo, Perocchè cosa non avea più certa. Rimase grave, e sospirò Goffredo; Pur nel tristo pensier non si raccerta; E con più chiari segni il monco busto Conoscer vuole e l'omicida ingiusto. Sorgea la notte intanto, e sotto l'ali Ricopriva del cielo i campi immensi, E il sonno, ozio dell'alme, oblio de'mali, Lusingando sopía le cure e i sensi: Tu sol punto, Argillan, d'acuti strali D'aspro dolor, volgi gran cose, e pensi; Nè l'agitato sen, nè gli occhi ponno La qu'ete raccorre o il molle sonno.

Costui pronto di man, di lingua ardito, Impetuoso e fervido d'ingegno, Nacque in riva del Tronto, e fu nutrito Nelle risse civil d'odio e di sdegno: Poscia in esilio spinto, i colli e il lito Empiè di sangue, e depredò quel regno, Sinchè nell'Asia a guerreggiar sen venne, E per fama miglior chiaro divenne.

Alfin questi su l'alba i lumi chiuse:
Nè già fu sonno il suo queto e soave;
Ma fu stupor ch' Aletto al cor gl'infuse,
Non men che morte sia, profondo e grave.
Sono le interne sue virtù deluse,
E riposo dormendo anco non ave;
Chè la Furia crudel gli s'appresenta
Sotto orribili larve, e lo sgomenta.

Gli figura un gran busto, ond'è diviso Il capo, e della destra il braccio è mozzo: E sostien con la manca il teschio inciso, Di sangue e di pallor livido e sozzo. Spira, e parla spirando il morto viso; E il parlar vien col sangue e col singhiozzo. Fuggi, Argillan; non vedi omai la luce? Fuggi le tende infami e l'empio duce.

Chi dal fero Goffredo, e dalla frode Ch' uccise me, voi, cari amici, affida? D'astio dentro il fellon tutto si rode, E pensa sol come voi meco uccida. Pur se cotesta mano a nobil lode Aspira, e in sua virtù tanto si fida, Non fuggir, no; plachi il tiranno esangue Lo spirto mio col suo maligno sangue.

Io sarò teco ombra di ferro e d'ira Ministra, e t'armerò la destra e il seno. Così gli parla, e nel parlar gli spira Spirito novo di furor ripieno. Si rompe il sonno; e sbigottito ei gira Gli occhi gonfi di rabbia e di veneno; Ed armato ch'egli è, con importuna Fretta i guerrier d'Italia insieme aduna. Gli aduna là, dove sospese stanno
L'armi del buon Rinaldo: e con superba
Voce il furore e il conceputo affanno
In tai detti divulga e disacerba:
Dunque un popolo barbaro e tiranno,
Che non prezza ragion, che fè non serba,
Che non fu mai di sangue e d'or satollo,
Ne terrà il freno in bocca e il giogo al collo?

Ciòche sofferto abbiam d'asproed'indegno Sette anni omai sotto sì iniqua soma, È tal, ch'arder di scorno, arder di sdegno Potrà da qui a mill'anni Italia e Roma. Taccio che fu dall'armi e dall'ingegno Del buon Tancredi la Cilicia doma, E ch'ora il Franco a tradigion la gode, E i premi usurpa del valor la frode:

Taccio ch'ove il bisogno e il tempo chiede Pronta man, pensier fermo, animo audace, Alcuno ivi di noi primo si vede Portar fra mille morti o ferro o face: Quando le palme poi, quando le prede Si dispensan nell'ozio e nella pace, Nostri non sono già, ma tutti loro I trionfi, gli onor, le terre e l'oro. Tempo forse già fu, che gravi e strane Ne potevan parer sì fatte offese; Quasi lievi or le passo; orrenda, immane Ferità leggerissime le ha rese. Hanno ucciso Rinaldo, e con le umane L'alte leggi divine han vilipese. E non fulmina il Cielo? e non gl'inghiotte La terra entro la sua perpetua notte?

Rinaldo han morto, il qual fu spada e scudo Di nostra fede: ed ancor giace inulto? Inulto giace; e sul terreno ignudo Lacerato il lasciaro ed insepulto. Ricercate saper chi fosse il crudo? A chi puote, o compagni, esser occulto? Deh! chi non sa quanto al valor latino Portin Goffredo invidia e Baldovino?

Ma che cerco argomenti? Il Cielo io giuro (Il Ciel che n'ode, e che ingannar non lice), Ch'allor che si rischiara il mondo oscuro, Spirito errante il vidi ed infelice.
Che spettacolo, oimè, crudele e duro!
Quai frodi di Goffredo a noi predice!
Io'l vidi; e non fu sogno, e, ovunque or miri, Par che dinanzi agli occhi miei s'aggiri.

Or che faremo noi? Dee quella mano, Che di morte sì ingiusta è ancora immonda, Reggerci sempre? o pur vorrem lontano Girne da lei, dove l'Eufrate inonda? Dove a popolo imbelle in fertil piano Tante ville e città nutre e feconda, Anzi a noi pur, nostre saranno, io spero; Nè co'Franchi comune avrem l'impero.

Andianne; e resti invendicato il sangue (Se così parvi) illustre ed innocente: Benchè, se la virtù, che fredda langue, Fosse ora in voi quanto dovrebbe ardente, Questo che divorò pestifero angue Il pregio e il fior della latina gente, Daría con la sua morte e con lo scempio Agli altri mostri memorando esempio.

Io, io vorrei, se il vostro alto valore, Quanto egli può, tanto voler osasse, Ch'oggi per questa man nell'empio core, Nido di tradigion, la pena entrasse. Così parla agitato; e nel furore E nell'impeto suo ciascuno ei trasse. Arme arme freme il forsennato, e insieme La gioventù superba arme arme freme. Rota Aletto fra lor la destra armata, E col foco il venen ne'petti mesce. Lo sdegno, la follia, la scellerata Sete del sangue ognor più infuria e cresce; E serpe quella peste, e si dilata, E degli alberghi italici fuor n'esce, E passa fra gli Elvezi, e vi s'apprende, E di là poscia agl'Inghilesi tende.

Nè sol l'estrane genti avvien che mova Il duro caso e il gran pubblico danno; Ma le antiche cagioni all'ira nova Materia insieme e nutrimento danno. Ogni sopito sdegno or si rinnova; Chiamano il popol Franco empio e tiranno, E in superbe minacce esce diffuso L'odio, che non può starne omai più chiuso.

Così nel cavo rame umor che bolle Per troppo foco, entro gorgoglia è fuma; Nè capendo in sè stesso, alfin s'estolle Sovra gli orli del vaso, e inonda e spuma. Non bastano a frenare il vulgo folle Que'pochi a cui la mente il vero alluma; E Tancredi e Camillo eran lontani, Guglielmo e gli altri in podestà soprani. Corrono già precipitosi all'armi
Confusamente i popoli feroci,
E già s'odon cantar bellici carmi
Sediziose trombe in fere voci.
Gridano intanto al pio Buglion che s'armi
Molti di qua di là nunzi veloci;
E Baldovino innanzi a tutti armato
Gli s'appresenta, e gli si pone a lato.

Egli ch'ode l'accusa, i lumi al Cielo Drizza; e pur come suole a Dio ricorre: Signor, tu che sai ben con quanto zelo La destra mia da civil sangue aborre, Tu squarcia a questi della mente il velo, E reprimi il furor che sì trascorre; E l'innocenza mia che costà sopra È nota, al mondo cieco anco si scopra.

Tacque: e dal cielo infuso ir fra le vene Sentissi un nuovo inusitato caldo. Colmo d'alto vigor, d'ardita spene Che nel volto si sparge e il fa più baldo, E da'suoi circondato, oltra sen viene Contra chi vendicar credea Rinaldo; Nè, perchè d'arme e di minacce ei senta Fremito d'ogni intorno, il passo allenta. Ha la corazza indosso, e nobil veste Riccamente l'adorna oltra il costume. Nudo è le mani e il volto, e di celeste Maestà vi risplende un novo lume: Scote l'aurato scettro, e sol con queste Armi acquetar quegl'impeti presume. Tal si mostra a coloro, e tal ragiona; Nè come d'uom mortal la voce suona:

Quali stolte minacce, e quale or odo
Vano strepito d'arme? e chi 'l commove?
Così qui riverito, e in questo modo
Noto son io dopo sì lunghe prove,
Ch'ancor v'è chi sospetti, e chi di frodo
Goffredo accusi, e chi le accuse approve?
Forse aspettate ancor ch'a voi mi pieghi,
E ragioni v'adduca, e porga preghi?

Ah! non sia ver che tanta indegnitate
La terra piena del mio nome intenda:
Me questo scettro, me delle onorate
Opre mie la memoria e il ver difenda:
E per or la giustizia alla pietate
Ceda, nè sovra i rei la pena scenda.
Agli altri merti or questo error perdono,
Ed al vostro Rinaldo anco vi dono.

Col sangue suo lavi il comun difetto Solo Argillan, di tante colpe autore; Che, mosso a leggerissimo sospetto, Sospinti gli altri ha nel medesmo errore. Lampi e folgori ardean nel regio aspetto, Mentr'ei parlò di maestà, d'onore; Tal ch'Argillano attonito e conquiso Teme (chi 'l crederia?) l'ira d'un viso.

E il vulgo ch'anzi irriverente, audace, Tutto fremer s'udía d'orgogli e d'onte, E ch'ebbe al ferro, all'aste ed alla face Che il furor ministrò, le man sì pronte, Non osa (e i detti alteri ascolta, e tace) Fra timor e vergogna alzar la fronte; E sostien ch'Argillano, ancor che cinto Dell'armi lor, sia da'ministri avvinto.

Così leon, ch'anzi l'orribil coma
Con muggito scotea superbo e fero,
Se poi vede il maestro onde fu doma
La natia ferità del core altero,
Può del giogo soffrir l'ignobil soma,
E teme le minacce e il duro impero;
Nè igran velli, i gran denti e l'unghie, c'hanno
Tanta in sè forza, insuperbire il fanno.

È fama che fu visto in volto crudo Ed in atto feroce e minacciante Un alato guerrier tener lo scudo Della difesa al pio Buglion davante, E vibrar fulminando il ferro ignudo, Che di sangue vedeasi ancor stillante: Sangue era forse di città, di regni, Che provocâr del cielo i tardi sdegni.

Così, cheto il tumulto, ognun depone L'arme, e molti con l'arme il mal talento: E ritorna Goffredo al padiglione, A varie cose a nove imprese intento; Ch'assalir la cittade egli dispone, Pria che 'l secondo o 'l terzo dì sia spento: E rivodendo va le incise travi, Già in macchine conteste orrende e gravi.

## CANTO NONO.

## ARGOMENTO.

L'Inferno congiura con Solimano e con gli Arabi a danno de Fedeli. — Battaglia notturna. — San Michele disperde i mostri infernali, e la vittoria ritorna a Goffredo.

Mail gran Mostro infernal, che vede queti Que'già torbidi cori, e l'ire spente; E cozzar contra il fato, e i gran decreti Svolger non può dell'immutabil Mente; Si parte, e dove passa, i campi lieti Secca, e pallido il Sol si fa repente; E, d'altre furie ancora e d'altri mali Ministra, a nova impresa affretta l'ali.

Ella, che dall'esercito cristiano,
Per industria sapea de'suoi consorti,
Il figliuol di Bertoldo esser lontano,
Tancredi e gli altri più temuti e forti,
Disse: Che più s'aspetta? or Solimano
Inaspettato venga, e guerra porti.
Certo (o ch'io spero) alta vittoria avremo
Di campo mal concorde e in parte scemo.

Ciò detto, vola ove fra squadre erranti, Fattosen duce, Soliman dimora, Quel Soliman, di cui non fu, tra quanti Ha Dio rubelli, uom più feroce allora; Nè se per nova ingiuria i suoi giganti Rinnovasse la terra, anco vi fòra. Questi fu re de'Turchi, ed in Nicea La sede dell'imperio aver solea;

E distendeva incontro ai greci lidi
Dal Sangario al Meandro il suo confine,
Ove albergår già Misi e Frigi e Lidi,
E le genti di Ponto e le Bitine:
Ma, poichè contra i Turchi e gli altri infidi
Passår nell' Asia l'armi peregrine,
Fur sue terre espugnate, ed ei sconfitto
Ben due frate in general conflitto.

E, ritentata avendo invan la sorte,
E spinto a forza dal natío paese,
Ricoverò del re d'Egitto in corte,
Ch' oste gli fu magnanimo e cortese,
Ed ebbe a grado che guerrier sì forte
Gli s'offrisse compagno all'alte imprese,
Proposto avendo già vietar l'acquisto
Di Palestina ai cavalier di Cristo.

Ma prima ch egli apertamente loro
La destinata guerra annunziasse,
Volle che Solimano, a cui molt' oro
Diè per tal uso, gli Arabi assoldasse.
Or, mentr'ei d'Asia e dal paese moro
L'oste accogliea, Soliman venne, e trasse
Agevolmente a sè gli Arabi avari,
Ladroni in ogni tempo o mercenari.

Così fatto lor duce, or d'ogni intorno La Giudea scorre, e fa prede e rapine: Sì che il venire è chiuso e il far ritorno Dall'esercito Franco alle marine: E, rimembrando ognor l'antico scorno, E dell'imperio suo l'alte ruine, Cose maggior nel petto acceso volve; Ma non ben s'assecura o si risolve.

A costui viene Aletto: e da lei tolto È il sembiante d'un uom d'antica etade: Vota di sangue, empie di crespe il volto, Lascia barbuto il labbro, e il mento rade; Dimostra il capo in lunghe tele avvolto; La veste oltra il ginocchio al piè gli cade; La scimitarra al fianco, e il tergo carco Della faretra, e nelle mani ha l'arco.

Noi, gli dice ella, or trascorriam le vote Piagge e l'arene sterili e deserte, Ove nè far rapina omai si puote, Nè vittoria acquistar che loda merte. Goffredo intanto la città percote, E già le mura ha con le torri aperte; E già vedrem, s'ancor si tarda un poco, Infin di qua le sue ruine e il foco.

Dunque accesi tuguri e gregge e buoi Gli alti trofei di Soliman saranno? Così racquisti il regno? e così i tuoi Oltraggi vendicar ti credi e il danno? Ardisci, ardisci, entro ai ripari suoi Di notte opprimi il barbaro tiranno. Credi al tuo vecchio Araspe, il cui consiglio E nel regno provasti e nell'esiglio.

Non ci aspetta egli e non ci teme, e sprezza Gli Arabi ignudi invero e timorosi; Nè creder mai potrà che gente avvezza Alle prede, alle fughe, or cotant'osi: Ma fieri li farà la tua fierezza Contra un campo che giaccia inerme e posi. Così gli disse; e le sue furie ardenti Spirògli al seno, e si mischiò tra'venti.

Grida il guerrier levando al ciel la mano:
O tu, che furor tanto al cor m'irriti
(Ned uom sei già, sebbeu sembiante umano
Mostrasti), ecco io ti seguo ove m'inviti.
Verrò; farò là monti ov'ora è piano,
Monti d'uomini estinti e di feriti;
Farò flumi di sangue. Or tu sia meco,
E reggi l'arme mie per l'aer cieco.

Tace: e senza indugiar le turbe accoglie, E rincora parlando il vile e il lento; E nell'ardor delle sue stesse voglie Accende il campo a seguitarlo intento. Dà il segno Aletto della tromba, e scioglie Di sua man propria il gran vessillo al vento. Marcia l'oste veloce, anzi sì corre, Che della fama il volo anco precorre.

Va seco Aletto, e poscia il lascia, e veste D'uom che rechi novelle abito e viso; E nell'ora che par che il mondo reste Fra la notte e fra 'l dì dubbio e diviso, Entra in Gerusalemme; e, tra le meste Turbe passando, al re dà l'alto avviso Del gran campo che giunge, e del disegno, E del notturno assalto e l'ora e il segno.

Ma già distendon l'ombre orrido velo, Che di rossi vapor si sparge e tigne; La terra invece del notturno gelo Bagnan rugiade tepide e sanguigne; S'empie di mostri e di prodigi il cielo; S'odon fremendo errar larve maligne; Votò Pluton gli abissi, e la sua notte Tutta versò dalle tartaree grotte.

Per sì profondo orror verso le tende Degl'inimici il fier Soldan cammina. Ma quando a mezzo del suo corso ascende La notte, onde poi rapida dechina, A men d'un miglio ove riposo prende Il securo Francese, ei s'avvicina: Qui fe cibar le genti: e poscia d'alto Parlando, confortolle al crudo assalto.

Vedete là di mille furti pieno
Un campo più famoso assai che forte,
Che quasi un mar nel suo vorace seno
Tutte dell'Asia ha le ricchezze absorte?
Queste ora a voi (nè già potria con meno
Vostro periglio) espon benigna sorte:
L'armi e i destrier, d'ostro guerniti e d'oro,
Preda fian vostra, e non difesa loro.

Nè questa è già quell'oste, onde la Persa Gente, e la gente di Nicea fu vinta; Perchè in guerra sì lunga e sì diversa Rimasa n'è la maggior parte estinta; E, s'anco integra fosse, or tutta immersa In profonda qu'ete e d'armi è scinta. Tosto s'opprime chi di sonno è carco; Chè dal sonno alla morte è un picciol varco.

Su su venite: io primo aprir la strada Vo' su i corpi languenti entro ai ripari: Ferir da questa mia ciascuna spada, E l'arti usar di crudeltate impari. Oggi fia che di Cristo il regno cada; Oggi libera l'Asia; oggi voi chiari. Così gl'infiamma alle vicine prove, Indi tacitamente oltra lor move.

Ecco tra via le sentinelle ei vede
Per l'ombra mista d'una incerta luce;
Nè ritrovar, come secura fede
Avea, puote improvviso il saggio duce.
Volgon quelle gridando indietro il piede,
Scorto che sì gran turba egli conduce;
Sì che la prima guardia è da lor desta,
Che, com'può meglio, a guerreggiar s'appresta.

Dan fiato allora ai barbari metalli Gli Arabi, certi omai d'esser sentiti. Van gridi orrendi al cielo, e de'cavalli Col suon del calpestío misti i nitriti; Gli alti monti muggir, muggir le valli, E risposer gli abissi ai lor muggiti; E la face innalzò di Flegetonte Aletto, e il segno diede a quei del monte.

Corre innanzi il Soldano, e giunge a quella Confusa ancora e inordinata guarda Rapido sì, che torbida procella Da'cavernosi monti esce più tarda. Fiume, ch'arbori insieme e case svella; Folgore, che le torri abbatta ed arda; Terremoto, che il mondo empia d'orrore, Son picciole sembianze al suo furore.

Noncalail ferro mai, ch'appien non colga; Nè coglie appien, che piaga anco non faccia; Nè piaga fa, che l'alma altrui non tolga: E più direi; ma il ver di falso ha faccia. E par ch'egli o s'infinga, o non sen dolga, O non senta il ferir dell'altrui braccia; Sebben l'elmo percosso in suon di squilla Rimbomba, e orribilmente arde e sfavilla. Or, quando ei solo ha quasi in fuga volto Quel primo stuol delle francesche genti, Giungono in guisa d'un diluvio accolto Di mille rivi gli Arabi correnti. Fuggono i Franchi allora a freno sciolto; E misto il vincitor va tra'fuggenti, E con loro entra ne'ripari, e il tutto Di ruine e d'orror s'empie e di lutto.

Porta il Soldan su l'elmo orrido e grande Serpe, che si dilunga e il collo snoda; Su le zampe s'innalza e l'ali spande; E piega in arco la forcuta coda: Par che tre lingue vibri, e che fuor mande Livida spuma, e che il suo fischio s'oda; Ed or ch'arde la pugna, anch'ei s'infiamma Nel moto, e fumo versa insieme e fiamma.

E si mostra in quel lume a' riguardanti
Formidabil così l'empio Soldano,
Come veggion nell'ombra i naviganti
Fra mille lampi il torbido Oceáno.
Altri danno alla fuga i piè tremanti,
Danno altri al ferro intrepida la mano,
E la notte i tumulti ognor più mesce,
Ed occultando i rischi, i rischi accresce.

Fra color che mostraro il cor più franco, Latin, sul Tebro nato, allor si mosse, A cui nè le fatiche il corpo stanco, Nè gli anni dome aveano ancor le posse. Cinque suoi figli quasi eguali al fianco Gli erano sempre, ovunque in guerra ei fosse; D'arme gravando anzi il lor tempo molto Le membra ancor crescenti e il molle volto.

Ed eccitati dal paterno esempio Aguzzavano al sangue il ferro e l'ire. Dice egli loro: Andianne ove quell'empio Veggiam ne' fuggitivi insuperbire, Nè già ritardi il sanguinoso scempio, Ch' ei fa degli altri, in voi l'usato ardire; Però che quello, o figli, è vile onore, Cui non adorni alcun passato orrore.

Così feroce leonessa i figli,
Cui dal collo la coma anco non pende,
Nè con gli anni lor sono i feri artigli
Cresciuti e l'arme della bocca orrende,
Mena seco alla preda ed ai perigli,
E con l'esempio a incrudelir gli accende
Nel cacciator, che le natíe lor selve
Turba, e fuggir fa le men forti belve.

Segue il buon genitor l'incauto stuolo De'cinque, e Solimano assale e cinge; E in un sol punto un sol consiglio e un solo Spirito quasi sei lunghe aste spinge: Ma troppo audace il suo maggior figliuolo L'asta abbandona e con quel fier si stringe, E tenta invan con la pungente spada Che sotto il corridor morto gli cada.

Ma come alle procelle esposto monte, Che percosso dai flutti al mar sovraste. Sostien fermo in sè stesso i tuoni e l'onte Del cielo irato e i venti e l'onde vaste: Così il fero Soldan l'audace fronte Tien salda incontro ai ferri e incontro all'aste; Ed a colui che il suo destrier percote, Tra i cigli parte il capo e tra le gote.

Aramante al fratel che giù ruina, Porge pietoso il braccio, e lo sostiene. Vana e folle pietà! ch' alla ruina Altrui la sua medesma a giunger viene: Chè il Pagan su quel braccio il ferro inchina Ed atterra con lui chi a lui s'attiene. Caggiono entrambi, e l'un su l'altro langue, Mescolando i sospiri ultimi e il sangue.

Quinci egli di Sabin l'asta recisa,
Onde il fanciullo di lontan l'infesta,
Gli urta il cavallo addosso, e il coglie in guisa
Che giù tremante il batte, indi il calpesta.
Dal giovinetto corpò uscì divisa
Con gran contrasto l'alma, e lasciò mesta
L'aure soavi della vita e i giorni
Della tenera età lieti ed adorni.

Rimanean vivi ancor Pico e Laurente,
Onde arricchì un sol parto il genitore;
Similissima coppia, e che sovente
Esser solea cagion di dolce errore;
Ma, se lei fe natura indifferente,
Differente or la fa l'ostil furore:
Dura distinzion ch'all'un divide
Dal busto il collo, all'altro il petto incide.

Il padre (ah non più padre! ah fera sorte, Ch'orbo di tanti sigli a un punto il face!) Rimira in cinque morti or la sua morte, E della stirpe sua che tutta giace. Nè so come vecchiezza abbia sì forte Nelle atroci miserie e sì vivace, Che spiri e pugni ancor; ma gli atti e i visi Non mirò forse de'figliuoli uccisi; E di sì acerbo lutto agli occhi sui Parte l'amiche tenebre celaro; Con tutto ciò nulla sarebbe a lui, Senza perder sè stesso, il vincer caro; Prodigo del suo sangue, e dell'altrui Avidissimamente è fatto avaro; Nè si conosce ben qual suo desire Paia maggior, l'uccidere o il morire.

Ma grida al suo nemico: È dunque frale Sì questa mano, e in guisa ella si sprezza, Che con ogni suo sforzo ancor non vale A provocare in me la tua fierezza? Tace; e percossa tira aspra e mortale, Che le piastre e le maglie insieme spezza, E sul fianco gli cala, e vi fa grande Piaga, onde, il sangue tepido si spande.

A quel grido, a quel colpo, in lui converse Il Barbaro crudel la spada e l'ira; Gli aprì l'usbergo, e pria lo scudo aperse, Cui sette volte un duro cuoio aggira, E il ferro nelle viscere gl'immerse. Il misero Latin singhiozza e spira; E con vomito alterno or gli trabocca Il sangue per la piaga, or per la bocca. Come nell'Apennin robusta pianta Che sprezzò d'euro e d'aquilon la guerra, Se turbo inusitato alfin la schianta, Gli arbori intorno ruinando atterra; Così cade egli, e la sua furia è tanta, Che più d'un seco tragge a cui s'afferra: E ben d'uom sì feroce è degno fine, Che faccia ancor morendo alte ruine.

Mentre il Soldan, sfogando l'odio interno, Pasce un lungo digiun fie corpi umani, Gli Arabi inanimiti aspro governo Anch'essi fanno de' guerrier cristiani. L'inglese Enrico e il bavaro Oliferno Muoiono, o fier Dragutte, alle tue mani. A Gilberto, a Filippo Arradeno Toglie la vita, i quai nacquer sul Reno.

Albazár con la mazza abbatte Ernesto;
Sotto Algazèl cade Engerlan di spada.
Ma chi narrar potría quel modo o questo
Di morte, e quanta plebe ignobil cada?
Sin da que'primi gridi erasi desto
Goffredo, e non istava intanto a bada:
Già tutto è armato, e già raccolto un grosso
Drappello ha seco, e già con lor s'è mosso.

Egli, che dopo il grido udì il tumulto, Che par che sempre più terribil suoni, Avvisò ben che repentino insulto Esser dovea degli arabi ladroni: Chè già non era al Capitano occulto Ch'essi intorno correan le regioni; Benchè non istimò che sì fugace 'Vulgo mai fosse d'assalirlo audace.

Or, mentre egli ne viene, ode repente Arme arme replicar dall'altro lato, Ed in un tempo il cielo orribilmente Intonar di barbarico ululato. Questa è Clorinda che del re la gente Guida all'assalto, ed ave Argante a lato. Al nobil Guelfo, che sostien sua vice, Allor si volge il Capitano, e dice:

Odi qual novo strepito di Marte
Di verso il colle e la città ne viene:
D'uopo là fia che il tuo valore e l'arte
I primi assalti de' nemici affrene.
Vanne tu dunque, e là provvedi; e parte
Vo'che di questi miei teco ne mene:
Con gli altri io me n'andrò dall'altro canto
A sostener l'impeto ostile intanto.

Così fra lor concluso, ambo li move
Per diverso sentiero egual fortuna.
Al colle Guelfo, e il Capitan va dove
Gli Arabi omai non han contesa alcuna.
Ma questi andando acquista forze, e nove
Genti di passo in passo ognor raguna;
Tal che già fatto poderoso e grande
Giunge ove il fero Turco il sangue spande.

Così scendendo dal natío suo monte Non empie umile il Po l'angusta sponda; Ma sempre più, quant'è più lunge al fonte, Di nove forze insuperbito abbonda; Sovra i rotti confini alza la fronte Di tauro, e vincitor d'intorno inonda; E con più corna Adria respinge, e pare Che guerra porti, e non tributo, al mare.

Goffredo, ove fuggir l'impaurite
Sue genti vede, accorre, e le minaccia:
Qual timor, grida, è questo? ove fuggite?
Guardate almen chi sia quel che vi caccia.
Vi caccia un vile stuol, che le ferite
Nè ricever nè dar sa nella faccia;
E, se il vedranno incontra a sè rivolto,
Temeran l'arme sol del vostro volto.

Punge il destrier, ciò detto, e là si volve Ove di Soliman gl'incendi ha scorti. Va per mezzo del sangue e della polve E de'ferri e de'rischi e delle morti: Con la spada e con gli urti apre e dissolve Le vie più chiuse e gli ordini più forti; E sossopra cader fa d'ambo i lati Cavalieri e cavalli, arme ed armati.

Sovra i confusi monti a salto a salto
Della profonda strage oltre cammina.
L'intrepido Soldan, che il fero assalto
Sente venir, nol fugge, e nol declina;
Ma se gli spinge incontra, e il ferro in alto
Levando per ferir gli s'avvicina.
Oh quai duo cavalieri or la fortuna
Dagli estremi del mondo in prova aduna!

Furor contra virtute or qui combatte
D'Asia in un picciol cerchio il grande impero.
Chi può dir come gravi e come ratte
Le spade son, quanto il duello è fero?
Passo qui cose orribili, che fatte
Furon, ma le coprì quell'aer nero;
D'un chiarissimo Sol degne, e che tutti
Siano i mortali a riguardar ridutti.

Il popol di Gesù, dietro a tal guida Audace or divenuto, oltra si spinge; E de'suoi meglio armati all'omicida Soldano intorno un denso stuol si stringe. Nè la gente fedel più che l'infida, Nè più questa che quella il campo tinge; Ma gli uni e gli altri e vincitori e vinti, Egualmente dan morte, e sono estinti.

Come pari d'ardir, con forza pare
Quinci austro in guerra vien, quindi aquilone,
Non ei fra lor, non cede il cielo o il mare,
Ma nube a nube, e flutto a flutto oppone:
Così nè ceder qua, nè là piegare
Si vede l'ostinata aspra tenzone;
S'affronta insieme orribilmente urtando
Scudo a scudo, elmo ad elmo, e brando a brando.

Non meno intanto son feri i litigi
Dall'altra parte, e i guerrier folti e densi.
Mille nuvoli e più d'angioli stigi
Tutti han pieni dell'aria i campi immensi,
E dan forza ai Pagani; onde i vestigi
Non è chi indietro di rivolger pensi;
E la face d'inferno Argante infiamma,
Acceso ancor della sua propria fiamma.

Egli ancor dal suo lato in fuga mosse
Le guardie, e ne'ripari entrò d'un salto:
Di lacerate membra empiè le fosse,
Appianò il calle, agevolò l'assalto:
Sì che gli altri il seguiro, e fer poi rosse
Le prime tende di sanguigno smalto.
E seco a par Clorinda, o dietro poco
Sen gía, sdegnosa del secondo loco.

E già fuggiano i Franchi, allor che quivi Giunse Guelfo opportuno e il suo drappello; E volger fe la fronte ai fuggitivi, E sostenne il furor del popol fello. Così si combatteva; e il sangue in rivi Correa egualmente inquesto lato e in quello. Gli occhi fra tanto alla battaglia rea Dal suo gran seggio il Re del Ciel volgea.

Sedea colà, dond'egli e buono e giusto
Dà legge al tutto, e il tutto orna e produce
Sovra i bassi confin del mondo angusto,
Ove senso o ragion non si conduce;
E della eternità nel trono angusto
Risplendea con tre lumi in una luce.
Ha sotto i piedi il Fato e la Natura,
Ministri umili, e il Moto e Chi 'l misura,

E il Loco, e Quella che, qual fumo o polve, La gloria di qua giuso, e l'oro e i regni, Come piace lassù, disperde e volve, Nè, diva, cura i nostri umani sdegni. Quivi ei così nel suo splendor s'involve, Che v'abbaglian la vista anco i più degni: D'intorno ha innumerabili immortali, Disegnalmente in lor letizia eguali.

Al gran concento de'beati carmi
Lieta risuona la celeste reggia.
Chiama egli a sè Michele, il qual nell'armi
Di lucido diamante arde e lampeggia;
E dice lui: Non vedi or come s'armi
Contra la mia fedel diletta greggia
L'empia schiera d'Averno, e insin dal fondo
Delle sue morti a turbar sorga il mondo?

Va', dille tu che lasci omai le cure Della guerra ai guerrier cui ciò conviene; Nè il regno de' viventi, nè le pure Piagge del ciel conturbi ed avvelene: Torni alle notti d'Acheronte oscure, Suo degno albergo, alle sue giuste pene; Quivi sè stessa, e l'anime d'abisso Crucii: così comando, e così ho fisso. Qui tacque: e il duce de'guerrieri alati S'inchinò riverente al divin piede; Indi spiega al gran volo i vanni aurati Rapido sì, ch'anco il pensiero eccede: Passa il foco e la luce, ove i beati Hanno lor glorïosa immobil sede; Poscia il puro cristallo e il cerchio mira Che di stelle gemmato incontra gira;

Quinci, d'opre diversi e di sembianti,
Da sinistra rotar Saturno è Giove
E gli altri, i quali esser non ponno erranti
Se angelica virtù gl'informa e move:
Vien poi da'campi lieti e fiammeggianti
D'eterno dì, là donde tuona e piove,
Dove sè stesso il mondo strugge e pasce,
E nelle guerre sue muore e rinasco.

Venía scotendo con l'eterne piume La caligine densa e i cupi orrori: S'indorava la notte al divin lume, Che spargea scintillando il volto fuori. Tale il Sol nelle nubi ha per costume Spiegar dopo la pioggia i bei colori; Tal suol, fendendo il liquido sereno, Stella cader della gran madre in seno. Ma giunto ove la schiera empia infernale Il furor de' Pagani accende e sprona, Si ferma in aria in sul vigor dell'ale, E vibra l'asta, e lor così ragiona: Pur voi dovreste omai saper con quale Folgore orrendo il Re del mondo tuona, O nel disprezzo e ne' tormenti acerbi Dell'estrema miseria anco superbi.

Fisso è nel Ciel, ch'al venerabil segno Chini le mura, apra Siòn le porte. A che pugnar col fato? a che lo sdegno Dunque irritar della celeste corte? Itene, maledetti, al vostro regno, Regno di pene e di perpetua morte; E siano in quegli a voi dovuti chiostri Le vostre guerre ed i trionfi vostri.

Là incrudelite, là sovra i nocenti
Tutte adoprate pur le vostre posse
Fra i gridi eterni, e lo stridor de' denti,
E il suon del ferro, e le catene scosse.
Disse, e quei ch'egli vide al partir lenti,
Con la lancia fatal spinse e percosse:
Essi gemendo abbandonar le belle
Region della luce e l'auree stelle;

E dispiegar verso gli abissi il volo
Ad inasprir ne' rei l'usate doglie.
Non passa il mar d'augei sì grande stuolo,
Quando ai Soli più tepidi s'accoglie;
Nè tante vede mai l'autunno al suolo
Cader co' primi freddi aride foglie.
Liberato da lor, quella sì negra
Faccia depone il mondo, e si rallegra.

Ma non perciò nel disdegnoso petto
D'Argante vien l'ardire o il furor manco,
Benchè suo foco in lui non spiri Aletto,
Nè flagello infernal gli sferzi il fianco.
Rota il ferro crudele ov'è più stretto
E più calcato insieme il popol Franco;
Miete i vili e i potenti; e i più sublimi
E i più superbi capi adegua agl'imi.

Non lontana è Clorinda, e già non meno Par che di tronche membra il campo asperga; Caccia la spada a Berlingier nel seno Per mezzo il cor, dove la vita alberga; E quel colpo a trovarlo andò sì pieno, Che sanguinosa uscì fuor delle terga: Poi fere Albin là 've primier s' apprende Nostro alimento, e il viso a Gallo fende. La destra di Gerniero, onde ferita Ella fu pria, manda recisa al piano; Tratta anco il ferro, e con tremanti dita Semiviva nel suol guizza la mano. Coda di serpe è tal, ch'indi partita Cerca d'unirsi al suo principio invano. Così mal concio la guerriera il lassa; Poi si volge ad Achille, e il ferro abbassa,

E tra 'l collo e la nuca il colpo assesta:

E, tronchi i nervi, e il gorgozzuol reciso,

Gío rotando a cader prima la testa,

Prima bruttò di polve immonda il viso,

Che giù cadesse il tronco: il tronco resta

(Miserabile mostro) in sella assiso:

Ma libero del fren con mille rote

Calcitrando il destrier da sè lo scote.

Mentre così l'indomita guerriera
Le squadre d'Occidente apre e flagella,
Non fa d'incontra a lei Gildippe altera
De' Saracini suoi strage men fella.
Era il sesso il medesmo, e simil era
L'ardimento e il valore in questa e in quella:
Ma far prova di lor non è lor dato;
Ch'a nemico maggior le serba il fato.

294

Quinci una, e quindi l'altra urta e sospinge, Nè può la turba aprir calcata e spessa: Ma il generoso Guelfo allora stringe Contra Clorinda il ferro, e le s'appressa; E calando un fendente, alquanto tinge La fera spada nel bel fianco: ed essa Fa d'una punta a lui cruda risposta, Ch' a ferirlo ne va tra costa e costa.

Doppia allor Guelfo il colpo, e lei non coglie, Chè passa a caso il palestino Osmida, E la piaga non sua sopra sè toglie, La qual vien che la fronte a lui recida. Ma intorno a Guelfo omai molta s'accoglie Di quella gente ch'ei conduce e guida; E d'altra parte ancor la turba cresce, Sì che la pugna si confonde e mesce.

L'aurora intanto il bel purpureo volto Già dimostrava dal sovran balcone: E in que'tumulti già s'era disciolto Il feroce Argillan di sua prigione; E d'arme incerte il frettoloso avvolto, Quali il caso gli offerse, o triste o buono, Già sen venía per emendar gli errori Novi con novi merti e novi onori.

Come destrier che dalle regie stalle,
Ove all'uso dell'armi si riserba,
Fugge, e libero alfin per largo calle
Va tra gli armenti, o alfiume usato o all'erba;
Scherzan sul collo i crini, e su le spalle
Si scote la cervice alta e superba;
Suonano i piè nel corso, e par ch'avvampi.
Di sonori nitriti empiendo i campi:

Tal ne viene Argillano: arde il feroce
Sguardo; ha la fronte intrepida e sublime;
Leve è ne'salti, e sovra i piè veloce,
Sì che d'orme la polve appena imprime:
E giunto fra'nemici, alza la voce
Pur com'uom che tutt'osi e nulla stime:
O vil feccia del mondo, Arabi inetti,
Ond'è ch'or tanto ardire in voi s'alletti?

Non regger voi degli elmi e degli scudi Siete atti il peso, o il petto armarvi e il dorso; Ma commettete paventosi e nudi I colpi al vento, e la salute al corso. L'opere vostre e i vostri egregi studi Notturni son; dà l'ombra a voi soccorso. Or ch'ella fugge, chi fia vostro schermo? D'armi è ben d'uopo e di valor più fermo. Così parlando ancor diè per la gola
Ad Algazèl di sì crudel percossa,
Che gli secò le fauci, e la parola
Troncò, ch'alla risposta era già mossa.
A quel meschin súbito orrore invola
Il lume, e scorre un duro gel per l'ossa:
Cade, e co'denti l'odrosa terra
Pieno di rabbia in sul morire afferra.

Quinci per vari casi e Saladino
Ed Agricalte e Muleasse uccide,
E dall' un fianco all'altro a lor vicino
Con esso un colpo Aldïazil divide:
Trafitto a sommo il petto Arïadino
Atterra, e con parole aspre il deride.
Ei, gli occhi gravi alzando, alle orgogliose
Parole in sul morir così rispose:

Non tu, chiunque sia, di questa morte Vincitor lieto avrai gran tempo il vanto: Pari destin t'aspetta; e da più forte Destra a giacer mi sarai steso accanto. Rise egli amaramente: e, Di mia sorte Curi il Ciel, disse; or tu qui mori intanto, D'augei pasto e di cani. Indi lui preme Col piede, e ne trae l'alma e il ferro insieme. Un paggio del Soldan misto era in quella Turba di sagittari e lanciatori, A cui non anco la stagion novella Il bel mento spargea de'primi fiori. Paion perle e rugiade in su la bella Guancia irrigando i tepidi sudori; Giunge grazia la polve al crine incolto; E sdegnoso rigor dolce è in quel volto.

Sotto ha un destrier, che dicandore agguaglia Pur or nell'Appennin caduta neve: Turbo o fiamma non è, che roti o saglia Rapido sì, com'è quel pronto e leve. Vibra ei, presa nel mezzo, una zagaglia; La spada al fianco tien ritorta e breve, E con barbara pompa in un lavoro Di porpora risplende intesta e d'oro.

Mentre il fanciullo, a cui novel piacere
Di gloria il petto giovenil lusinga,
Di qua turba e di là tutte le schiere,
E lui non è chi tanto o quanto stringa;
Cauto osserva Argillan tra le leggere
Sue rote il tempo in cui l'asta sospinga;
E, colto il punto, il suo destrier di furto
Gli uccide, e sovra gli è, ch'appena è surto.

Ed al supplice volto, il quale invano Con l'arme di pietà fea sue difese, Drizzò crudel l'inesorabil mano, E di natura il più bel pregio offese. Senso aver parve, e fu dell'uom più umano Il ferro, che si volse, e piatto scese: Ma che pro, se, doppiando il colpo fero, Di punta colse ov'egli errò primiero?

Soliman, che di là non molto lunge
Da Goffredo in battaglia è trattenuto,
Lascia la zuffa, e il destrier volve e punge,
Tosto che il rischio ha del garzon veduto;
E i chiusi passi apre col ferro; e giunge
Alla vendetta sì, non all'aiuto;
Perchè vede, ahi dolor!, giacerne ucciso
Il suo Lesbin, quasi bel fior succiso.

E in atto sì gentil languir tremanti Gli occhi, e cader sul tergo Il collo mira; Così vago è il pallore, e da'sembianti Di morte una pietà sì dolce spira, Ch'ammollì il cor che fu dur marmo innanti, E il pianto scaturì di mezzo all'ira. Tu piangi, Soliman? tu, che distrutto Mirasti il regno tuo col ciglio asciutto? Ma, com'ei vide il ferro ostil che molle Fuma del sangue ancor del giovenetto, La pietà cede, e l'ira avvampa e bolle, E le lagrime sue stagna nel petto. Corre sovra Argillano, e il ferro estolle: Parte lo scudo opposto, indi l'elmetto, Indi il capo e la gola; e dello sdegno Di Soliman ben quel gran colpo è degno.

Nè di ciò ben contento, al corpo morto, Smontato del destriero, anco fa guerra; Quasi mastin, che il sasso, ond'a lui porto Fu duro colpo, infellonito afferra. Oh d'immenso dolor vano conforto, Incrudelir nell'insensibil terra! Ma frattanto de'Franchi il Capitano Non spendea l'ire e le percosse invano.

Mille Turchi avea qui, che di loriche E d'elmetti e di scudi eran coperti, Indomiti di corpo alle fatiche, Di spirto audaci, e in tutti i casi esperti: E furon già delle milizie antiche Di Solimano, e seco ne' deserti Seguir d'Arabia i suo'errori infelici, Nelle fortune avverse ancora amici. Questi, ristretti insieme in ordin folto, Poco cedeano o nulla al valor Franco. In questi urtò Goffredo, e ferì il volto Al fier Corcutte, ed a Rosteno il fianco; A Selin dalle spalle il capo ha sciolto, Tronco a Rossano il destro braccio e il manco: Nè già soli costor; ma in altre guise Molti piagò di loro, e molti uccise.

Mentr'ei così la gente saracina
Percote, e lor percosse anco sostiene,
E in nulla parte al precipizio inchina
La fortuna de' Barbari e la spene;
Nuova nube di polve ecco vicina,
Che folgori di guerra in grembo tiene;
Ecco d'arme improvviso uscire un lampo
Che sbigottì degl'Infedeli il campo.

Soncinquanta guerrier che in puro argento Spiegan la trionfal purpurea croce. Non io, se cento bocche e lingue cento Avessi, e ferrea lena e ferrea voce, Narrar potrei quel numero che spento Ne' primi assalti ha quel drappel feroce. Cade l'Arabo imbelle; e il Turco invitto Resistendo e pugnando anco è trafitto. L'orror, la crudeltà, la téma, il lutto, Van d'intorno scorrendo; e in varia imago Vincitrice la morte errar per tutto Vedresti, ed ondeggiar di sangue un lago. Già con parte de'suoi s'era condutto Fuor d'una porta il re, quasi presago Di fortunoso evento, e quinci d'alto Mirava il pian soggetto e il dubbio assalto.

Ma, come prima egli ha veduto in piega L'esercito maggior, suona a raccolta; E con messi iterati instando prega Ed Argante e Clorinda a dar di volta. La fera coppia d'eseguir ciò nega, Ebra di sangue e cieca d'ira e stolta; Pur cede alfine, e unite almen raccorre Tenta le turbe, e freno ai passi imporre.

Ma chi dà legge al vulgo, ed ammaestra La viltade e il timor? La fuga è presa: Altri gitta lo scudo; altri la destra Disarma; impaccio è il ferro, e non difesa. Valle è tra 'l campo e la città, ch'alpestra Dall'occidente al mezzogiorno è stesa: Qui fuggon essi, e si rivolge oscura Caligine di polve invêr le mura. Mentre ne van precipitosi al chino,
Strage d'essi i Cristiani orribil fanno:
Ma, poscia che salendo omai viciuo
L'aiuto avean del barbaro tiranno,
Non vuol Guelfo d'alpestro erto cammino
Con tanto suo svantaggio esporsi al danno:
Forma le genti; e il re le sue riserra,
Non poco avanzo d'infelice guerra.

Fattointanto ha il Soldan ciò ch'è concesso Far a terrena forza; or più non puote: Tutto è sangue e sudore; e un grave e spesso Anelar gli ange il petto, e i fianchi scote; Langue sotto lo scudo il braccio oppresso; Gira la destra il ferro in pigre rote: Spezza, e non taglia; e, divenendo ottuso, Perduto il brando omai di brando ha l'uso.

Come sentissi tal, ristette in atto
D'uom che fra due sia dubbio; e in sè discorre
Se morir debbia, e di sì illustre fatto
Con le sue mani altrui la gloria tôrre;
O pur, sopravanzando al suo disfatto
Campo, la vita in sicurezza porre.
Vinca, alfin disse, il fato; e questa mia
Fuga il trofeo di sua vittoria sia.

Veggia il nemico le mie spalle, e scherna Di novo ancora il nostro esilio indegno; Purche di novo armato indi mi scerna Turbar sua pace e il non mai stabil regno. Non cedo io, no: fia con memoria eterna Delle mie offese eterno anco il mio sdegno. Risorgerò nemico ognor più crudo, Cenere anco sepolto e spirto ignudo.



## CANTO DECIMO.

## ARGOMENTO.

Accresce vigore agli assaliti la presenza di Solimano, ed agli assalitori il ritorno de'prigionieri d'Armida liberati da Rinaldo. — Elogio profetico degli Estensi.

Così dicendo ancor, vicino scôrse
Un destrier ch'a lui volse errante il passo;
Tosto al libero fren la mano ei porse
È su vi salse, ancor che afflitto e lasso.
Già caduto è il cimier ch'orribil sorse,
Lasciando l'elmo inonorato e basso:
Rotta è la sopravvesta, e di superba
Pompa regal vestigio alcun non serba.

Come dal chiuso ovil cacciato viene
Lupo talor che fugge e si nasconde,
Che, sebben del gran ventre omai ripiene
Ha l'ingorde voragini profonde,
Avido pur di sangue anco fuor tiene
La lingua, e il sugge dalle labbra immonde;
Tale ei sen gía dopo il sanguigno strazio,
Della sua cupa fame anco non sazio.

E, come è sua ventura, alle sonanti Quadrella, ond'a lui intorno un nembo vola. A tante spade, a tante lance, a tanti Instrumenti di morte alfin s'invola: E sconosciuto pur cammina avanti Per quella via ch'è più deserta e sola: E, rivolgendo in sè quel che far deggia, In gran tempesta di pensieri ondeggia.

I)isponsi alfin di girne ove raguna
Oste sì poderosa il re d'Egitto,
E giunger seco l'armi, e la fortuna
Ritentar anco di novel conflitto.
Ciò prefisso tra sè, dimora alcuna
Non pone in mezzo, e prende il cammin dritto
(Chè sa le vie, nè d'uopo ha di chi 'l guidi)
Di Gaza antica agli arenosi lidi.

Nè perchè senta inacerbir le doglie Delle sue piaghe, e grave il corpo ed egro, Vien però che si posi e l'armi spoglie; Ma travagliando il dì ne passa integro. Poi, quando l'ombra oscura al mondo toglie I vari aspetti e i color tinge in negro, Smonta, e fascia le piaghe, e, come puote Meglio, d'un'alta palma i frutti scuote: E cibato di lor, sul terren nudo Cerca adagiare il travagliato fianco, E, la testa appoggiando al duro scudo, Quetar i moti del pensier suo stanco. Ma d'ora in ora a lui si fa più crudo Sentire il duol delle ferite, ed anco Roso gli è il petto e lacerato il core Dagl'interni avoltoi, sdegno e dolore.

Alfin, quando già tutte intorno chete Nella più alta notte eran le cose, Vinto egli pur dalla stanchezza, in Lete Sopì le cure sue gravi e noiose; E in una breve e languida qu'ete Le afflitte membra e gli occhi egri compose; E mentre ancor dormía voce severa Gl'intonò su le orecchie in tal maniera:

Soliman, Solimano, i tuoi sì lenti Riposi a miglior tempo omai riserva; Chè sotto il giogo di straniere genti La patria, ove regnasti, ancora è serva. In questa terra dormi, e non rammenti Che insepolte de'tuoi l'ossa conserva? Ove sì gran vestigio è del tuo scorno, Tu neghittoso aspetti il novo giorno? Desto il Soldano alza lo sguardo, e vede Uom, che, d'età gravissima ai sembianti, Col ritorto baston del vecchio piede Ferma e dirizza le vestigia erranti. E chi sei tu (sdegnoso a lui richiede) Che fantasma importuno ai viandanti Rompi i brevi lor sonni? e che s'aspetta A te la mia vergogna o la vendetta?

In parte è noto il tuo novel disegno;
E sì com'uomo, a cui di te più cale
Che tu forse non pensi, a te ne vegno.
Nè il mordace parlare indarno è tale,
Perchè della virtù cote è lo sdegno.
Prendi in grado, signor, che il mio sermone
Al tuo pronto valor sia sferza e sprone.

Or perchè, s'io m'appongo, esser dee volto Al gran re dell'Egitto il tuo cammino, Che inutilmente aspro viaggio tolto Avrai, se innanzi segui, io m'indovino; Chè, sebben tu non vai, fia tosto accolto E tosto mosso il campo saracino:
Nè loco è là, dove s'impieghi e mostri
La tua virtù contra i nemici nostri.

Ma se in duce me prendi, entro a quel muro, Che dall'armi latine è intorno astretto, Nel più chiaro del di pórti securo, Senza che spada impugni, io ti prometto. Quivi con l'armi e co'disagi un duro Contrasto aver ti fia gloria e diletto: Difenderai la terra insin che giugna L'oste d'Egitto a rinnovar la pugna.

Mentr'eiragiona ancor, gli occhi e la voce Dell'uomo antico il fero Turco ammira; E dal volto e dall'animo feroce Tutto depone omai l'orgoglio e l'ira. Padre, risponde, io già pronto e veloce Sono a seguirti; ove tu vuoi mi gira. A me sempre miglior parrà il consiglio, Ov'ha più di fatica e di periglio.

Loda il vecchio i suoi detti; e, perchè l'aura Notturna avea le piaghe incrudelite, Un suo licor v'instilla, onde ristaura Le forze, e salda il sangue e le ferite. Quinci veggendo omai ch'Apollo inaura Le rose che l'aurora ha colorite, Tempo è, disse, al partir; chè già ne scopre Le strade il Sol ch' altrui richiama all'opre. NTO X. 30

E sovra un carro suo, che non lontano Quinci attendea, col fier Niceno ei siede: Le briglie allenta, e con maestra mano Ambo i corsieri alternamente fiede. Quei vanno sì che il polveroso piano Non ritien della ruota orma o del piede: Fumar li vedi ed anelar nel corso, E tutto biancheggiar di spuma il morso.

Meraviglie dirò: s'aduna o stringe L'aer d'intorno in nuvolo raccolto, Sì che il gran carro ne ricopre e cinge; Ma non appar la nube o poco o molto; Nè sasso, che mural macchina spinge, Penetrería per lo suo chiuso e folto: Ben veder ponno i duo dal cavo seno La nebbia intorno, e fuori il ciel sereno.

Stupido il cavalier le ciglia inarca,
Ed increspa la fronte, e mira fiso
La nube e il carro ch'ogni intoppo varca
Veloce sì che di volar gli è avviso.
L'altro, che di stupor l'anima carca
Gli scorge all'atto dell'immobil viso,
Gli rompe quel silenzio, e lui rappella;
Ond'ei si scote, e poi così favella:

O chiunque tu sia, che fuor d'ogni uso Pieghi natura ad opre altere e strane, E, spïando i secreti, entro al più chiuso Spazii a tua voglia delle menti umane; Se arrivi col saper ch'è d'alto infuso, Alle cose remote anco e lontane, Deh! dimmi qual riposo o qual ruina Ai gran moti dell'Asia il Ciel destina.

Ma pria dimmi il tuo nome, e con qual arte Far cose tu sì inusitate soglia; Chè, se pria lo stupor da me non parte, Com'esser può ch'io gli altri detti accoglia? Sorrise il vecchio, e disse: In una parte Mi sarà leve l'adempir tua voglia. Son detto Ismeno; e i Siri appellan mago Me, che dell'arti incognite son vago.

Ma ch'io scopra il futuro, e ch'io dispieghi Dell'occulto destin gli eterni annali, Troppo è audace desio, tropp'alti preghi: Non è tanto concesso a noi mortali. Ciascun qua giù le forze e il senno impieghi Per avanzar fra le sciagure e i mali; Chè sovente addivien che il saggio e il forte Fabro a sè stesso è di beata sorte. Tu questa destra invitta, a cui fia poco Scoter le forze del francese impero, Non che munir, non che guardare il loco Che strettamente oppugna il popol fero, Contra l'arme apparecchia e contra il foco: Osa, soffri, confida; io bene spero. Ma pur dirò, perchè piacer ti debbia, Ciò che oscuro vegg'io quasi per nebbia.

Veggio, o parmi vedere, anzi che lustri Molti rivolga il gran pianeta eterno, Uom che l'Asia ornerà co'fatti illustri, E del fecondo Egitto avrà il governo. Taccio i pregi dell'ozio e l'arti industri, Mille virtù che non ben tutte io scerno: Basti sol questo a te, che da lui scosse Non pur saranno le cristiane posse,

Ma insin dal fondo suo l'imperio ingiusto Svelto sarà nell'ultime contese; E le afflitte reliquie entro un angusto Giro sospinte, e sol dal mar difese. Questi fia del tuo sangue. E qui il vetusto Mago si tacque; e quegli a dir riprese: O lui felice, eletto a tanta lode! E parte ne l'invidia, e parte gode. Soggiunse poi: Girisi pur fortuna
O buona o rea, com'è lassù prescritto;
Chè non ha sovra me ragione alcuna,
E non mi vedrà mai, se non invitto.
Prima dal corso distornar la luna
E le stelle potrà, che dal diritto
Torcere un sol mio passo. E in questo dire
Sfavillò tutto di focoso ardire.

Così gir ragionando, insin che furo Là 've presso vedean le tende alzarse. Che spettacolo fu crudele e duro! In quante forme ivi la morte apparse! Si fe negli occhi allor torbido e scuro. E di doglia il Soldano il volto sparse. Ahi con quanto dispregio ivi le degne Mirò giacer sue già temute insegne!

E scorrer lieti i Franchi, e i petti e i volti Spesso calcar de'snoi più noti amici; E con fasto superbo agl'insepolti L'armi spogliare e gli abiti infelici; Molti onorare in lunga pompa accolti Gli amati corpi degli estremi uffici; Altri suppor le fiamme, e il vulgo misto D'Arabi e Turchi a un foco arder è visto. Sospirò dal profondo, e il ferro trasse, E dal carro lanciossi, e correr volle: Ma il vecchio incantatore a sè il ritrasse Sgridando, e raffrenò l'impeto folle; E fatto che di novo ei rimontasse, Drizzò il suo corso al più sublime colle. Così alquanto n'andaro, insin ch'a tergo Lasciar de'Franchi il militare albergo.

Smontaro allor del carro, e quel repente Sparve; o presono a piedi insieme il calle Nella solita nube occultamente Discendendo a sinistra in una valle: Sinchè giunsero là, dove al ponente L'alto monte Sión volge le spalle. Quivi si ferma il mago, e poi s'accosta, Quasi mirando, alla scoscesa costa.

Cava grotta s'apría nel duro sasso,
Di lunghissimi tempi avanti fatta;
Ma, disusando, or riturato il passo
Era tra i pruni e l'erbe ove s'appiatta.
Sgombra il mago gl'intoppi, e curvo e basso
Per l'angusto sentiero a gir s'adatta:
E l'una man precede e il varco tenta,
L'altra per guida al principe appresenta.

Dice allora il Soldan: Qual via furtiva È questa tua, dove convien ch'io vada? Altra forse miglior io mo n'apriva, Se'l concedevi tu, con la mia spada. Non sdegnar, gli risponde, anima schiva, Premer col forte piè la buia strada; Chè già solea calcarla il grande Erede, Quel c'ha nell'armi ancor sì chiara lode.

Cavò questa spelonca, allorchè porre Volle freno ai seggetti, il re ch'io dico; E per essa potea da quella torre, Ch'egli Antonia appellò dal chiare amico, Invisibile a tutti il piè raccorre Dentro la soglia del gran tempio antico; E quindi occulto uscir della cittate, E trarne genti ed introdur celate.

Ma nota è questa via solinga e bruna
Or solo a me degli uomini viventi.
Per questa andremo al loco ove raguna
I più saggi a consiglio è i più potenti
Il re, ch'al minacciar della fortuna,
Più forse che non dee, par che paventi.
Ben tu giungi a grand'uopo: ascolta, e taci:
Poi movi a tempo le parole audaci.

Così gli disse: e il cavaliero allotta
Col gran corpo ingombrò l'umil caverna,
E per le vie dove mai sempre annotta,
Seguì colui che il suo cammin governa.
Chini pria se n'andâr; ma quella grotta
Più si dilata quanto più s'interna;
Sì ch'asceser con agio, e tosto furo
A mezzo quasi di quell'antro oscuro.

Apriva allora un picciol uscio Ismeno; E se ne gían per disusata scala, A cui luce mal certo e mal sereno L'aer che giù d'alto spiraglio cala. In sotterraneo chiostro alfin veniéno, E salian quindi in chiara e nobil sala. Qui con lo scettro e col diadema in testa Mesto sedeasi il re fra gente mesta.

Dalla concava nube il Turco fero
Non veduto rimira e spia d'intorno;
Ed ode il re frattanto, il qual primiero
Incomincia così dal seggio adorno:
Veramente, o miei fidi, al nostro impero
Fu il trapassato assai dannoso giorno:
E, caduti d'altissima speranza,
Sol l'aiuto d'Egitto omai n'avanza.

Ma ben vedete voi quanto la speme
Lontana sia da sì vicin periglio.
Dunque voi tutti ho qui raccolti insieme,
Perch'ognun porti in mezzo il suo consiglio.
Qui tace: e, quasi in bosco aura che freme,
Suona d'intorno un picciolo bisbiglio:
Ma con la faccia baldanzosa e lieta
Sorgendo Argante il mormorare accheta.

O magnanimo re (fu la risposta

Del cavaliero indomito e feroce),

Perchè ci tenti? e cosa a nullo ascosta

Chiedi, ch' uopo non ha di nostra voce?

Pur dirò: sia la speme in noi sol posta;

E s'egli è ver che nulla a virtù noce,

Di questa armiamci; a lei chiediamo aita:

Nè più ch'ella si voglia amiam la vita.

Nè parlo io già così, perch'io dispere Dell'aiuto certissimo d'Egitto; Chè dubitar se le promesse vere Fian del mio re, non lece, e non è dritto; Ma il dico sol, perchè desio vedere In alcuni di noi spirto più invitto, Ch'egualmente apprestato ad ogni sorte, ci prometta vittoria e sprezzi morte. Tanto sol disse il generoso Argante, Quasi nom che parli di non dubbia cosa. Poi sorse in autorevole sembiante Orcano, nom d'alta nobiltà famosa, E già nell'armi d'alcun pregio avante; Ma or congiunto a giovenetta sposa, E lieto omai di figli, era invilito Negli affetti di padre e di marito.

Disse questi: O signor, già non accuso Il fervor di magnifiche parole, Quando nasce d'ardir che star rinchiuso Tra i confini del cor non può nè vuole: Però, se il buon Circasso a te per uso Troppo invero parlar fervido suole, Ciò si conceda a lui, che poi nell'opre Il medesmo fervor non meno scopre.

Ma si conviene a te, cui fatto il corso Delle cose e de' tempi han sì prudente, Impor colà de' tuoi consigli il morso, Dove costui se ne trascorre ardente; Librar la speme del lontan soccorso Col periglio vicino, anzi presente, E con l'armi e con l'impeto nemico I tuoi nuovi ripari e il muro antico. Noi (se lece a me dir quel ch'io ne sento)
Siamo in forte città di sito e d'arte;
Ma di macchine grande e violento
Apparato si fa dall'altra parte.
Quel che sarà non so; spero e pavento
I giudizi incertissimi di Marte;
E temo che s'a noi più fia ristretto
L'assedio, alfin di cibo avrem difetto.

Perocchè quegli armenti e quelle biade, Ch'ieri țu ricettasti entro le mura. Mentre nel campo a insanguinar le spado S'attendea solo, e fu somma ventura, Picciol esca a gran fame, ampia cittade Nutrir mal ponno, se l'assedio dura; E forza è pur che duri, ancor che vegna L'oste d'Egitto il di ch'ella disegna.

Ma che fia se più tarda? Orsù, concedo Che tua speme prevenga e sue promesse; La vittoria però, però non vedo Liberate, o signor, le mura oppresse. Combatteremo, o re, con quel Goffredo, E con que'duci, e con le genti istesse, Che tante volte han già rotti e dispersi Gli Arabi, i Turchi, i Sorrani e i Persi. E quali sian, tu 'l sai, che lor cedesti Sì spesso il campo, o valoroso Argante; E sì spesso le spalle anco volgesti, Fidando assai nelle veloci piante: E il sa Clorinda teco, ed io con questi; Ch'un più dell'altro non convien si vante. Nè incolpo alcuno io già; chè vi fu mostro Quanto potea maggiore il valor nostro.

E dirò pur (benchè costui di morte Bieco minacci, e il vero udir si sdegni), Veggio portar da inevitabil sorte Il nemico fatale a certi segni; Nè gente potrà mai, nè muro forto Impedirlo così, ch'alfin non regni. Ciò mi fa dir (sia testimonio il Cielo) Del signor, della patria amore e zelo.

Oh saggio il re di Tripoli, che pace
Seppe impetrar dai Franchi e regno insieme;
Ma il Soldano ostinato o morto or giace,
O pur segvil catena il piè gli preme,
O nell'esilio timido e fugace
Si va serbando alle miserie estreme:
E pur, cedendo parte, avria potuto
Parte salvar co'doni e col tributo.

Così diceva, e s'avvolgea costui
Con giro di parole obliquo e incerto;
Ch'a chieder pace, a farsi uom ligio altrui
Già non ardia di consigliarlo aperto.
Ma sdegnoso il Soldano i detti sui
Non potca omai più sostener coperto:
Quando il mago gli disse: Or vuoi tu darli
Agio, signor, che in tal maniera parli?

Io per me, gli risponde, or qui mi celo Contra mio grado, e d'ira ardo e di scorno. Ciò disse appena; e immantinente il velo Della nube, che stesa è lor d'intorno, Si fende e purga nell'aperto cielo; Ed ei riman nel luminoso giorno, E magnanimamente in fiero viso Rifulge in mezzo, e lor parla improvviso:

Io, di cui si ragiona, or son presente,
Non fugace e non timido Soldano;
Ed a costui, ch'egli è codardo e mènte,
M'offero di provar con questa mano.
Io, che sparsi di sangue ampio torrente,
Che montagne di stragi alzai sul piano,
Chiuso nel vallo de'nemici, e privo
Alfin d'ogni compagno, io fuggitivo?

Ma se più questi, o s'altri a lui simíle, Alla sua patria, alla sua fede infido, Motto osa far d'accordo infame e vile, Buon re, sia con tua pace, io qui l'uccido. Gli agni e i lupi fian giunti in un ovile, E le colombe e i serpi in un sol nido, Prima che mai di non discorde voglia Noi co'Francesi alcuna terra accoglia.

Tien su la spada, mentr'ei sì favella,
La fera destra in minaccevol atto.
Riman ciascuno a quel parl are, a quella
Orribil faccia, muto e stupefatto.
Poscia con vista men turbata e fella
Cortesemente inverso il re s'è tratto:
Spera, gli dice, alto signor; ch'io reco
Non poco aiuto: or Solimano è teco.

Aladin, ch'a lui contra era già sorto, Risponde: Oh come lieto or qui ti veggio, Diletto amico! Or del mio stuol ch'è morto Non sento il danno; e ben temea di peggio. Tu lo mio stabilire, e in tempo corto Puoi ridrizzare il tuo caduto seggio, Se il Ciel nol vieta. Indi le braccia al collo, Così detto, gli stese, e circondollo. Finita l'accoglienza, il re concede
Il suo medesmo soglio al gran Niceno.
Egli poscia a sinistra in nobil sede
Si pone, ed al suo fianco alluoga Ismeno:
E, mentre seco parla ed a lui chiede
Di lor venuta, ed ei risponde appieno,
L'alta donzella ad onorare in pria
Vien Solimano: ogni altro indi seguía.

Seguifra glialtri Ormusse, il qual la schiera
Di quegli Arabi suoi a guidar tolse:
E, mentre la battaglia ardea più fera,
Per disusate vie così s'avvolse,
Ch'aiutando il silenzio e l'aria nera,
Lei salva alfin nella città raccolse;
E con le biade e co'rapiti armenti
Aita porse alle affamate genti.

Sol con la faccia torva e disdegnosa
Tacito si rimase il fier Circasso,
A guisa di leon quando si posa,
Girando gli occhi, e non movendo il passo.
Ma nel Soldan feroce alzar non osa
Orcano il volto, e il tien pensoso e basso.
Così a consiglio il palestin tiranno,
E il re de'Turchi, e i cavalier qui stanno.

Ma il pio Goffredo la vittoria e i vinti Avea seguiti, e libere le vie, E fatto intanto a' suoi guerrieri estinti L'ultimo onor di sacre esequie e pie: Ed ora agli altri impon che siano accinti A dar l'assalto nel secondo die; E con maggiore e più terribil faccia Di guerra i chiusi Barbari minaccia.

E perchè conosciuto avea il drappello Ch'aiutò lui contra la gente infida Esser de'suoi più cari, ed esser quello Che già seguì l'insidiosa guida, E Tancredi con lor, che nel castello Prigion restò della fallace Armida:
Nella presenza sol dell'eremita E d'alcuni più saggi a sè gl'invita;

E dice lor: Prego ch'alcun racconti
De'vostri brevi errori il dubbio corso;
E come poscia vi trovaste pronti
In sì grand' uopo a dar sì gran soccorso.
Vergognando tenean basse le fronti;
Ch'era al cor picciol fallo amaro morso.
Alfin del re britanno il chiaro figlio
Ruppe il silenzio, e disse, alzando il ciglio:

Partimmo noi, che fuor dell'urna a sorte Tratti non fummo, ognun per sè nascoso D'Amor, nol nego, le fallaci scorte Seguendo e d'un bel volto insidioso. Per vie ne trasse disusate e torte Fra noi discordi, e in sè ciascun geloso. Nutrian gli amori e i nostri sdegni (ahi! tardi Troppo il conosco) or parolette, or guardi.

Alfin giungemmo al loco ove già scese
Fiamma dal cielo in dilatate falde,
E di natura vendicò l'offese
Sovra le genti in mal oprar sì salde.
Fu già terra feconda, almo paese;
Or acque son bituminose e calde,
E steril lago; e, quanto ei torce e gira,
Compressa è l'aria, e grave il puzzo spira.

Questo è lo stagno, in cui nulla di greve Si getta mai che giunga insino al basso; Ma in guisa pur d'abete o d'orno leve L'uom vi sornuota e il duro ferro e il sasso. Siede in esso un castello; e stretto e breve Ponte concede a' peregrini il passo. Qui n'accols'ella: e, non so con qual arte Vaga è là dentro e ride ogni sua parte. V'è l'aura molle, e il ciel sereno, e lieti Gli alberi e i prati, e pure e dolci l'onde; Ove tra gli amenissimi mirteti Sorge una fonte, e un fiumicel diffonde: Piovono in grembo all'erbe i sonni queti Con un soave mormorio le fronde; Cantan gli augelli: i marmi io taccio e l'oro, Meravigliosi d'arte e di lavoro.

Apprestar su l'erbetta, ov'è più densa L'ombra, e vicino al suon dell'acque chiare, Fece di sculti vasi altera mensa, E ricca di vivande elette e care. Era qui ciò ch'ogni stagion dispensa, Ciò che dona la terra o manda il mare, Ciò che l'arte condisce; e cento belle Servivano al convito accorte ancelle.

Ella d'un parlar dolce e d'un bel riso Temprava altrui cibo mortale e rio. Or, mentre ancor ciascuno a mensa assiso Beve con lungo incendio un lungo oblio, Sorse, e disse: Or qui riedo. E con un viso Ritornò poi non sì tranquillo e pio: Con una man picciola verga scote; Tien l'altra un libro, e legge in basse note. Legge la maga; ed io pensiero e voglia Sento mutar, mutar vita ed albergo: (Strana virtù!) novo piacer m'invoglia: Salto nell'acqua, e mi vi tuffo e immergo. Non so come ogni gamba entro s'accoglia, Come l'un braccio e l'altro entri nel tergo; M'accorcio e stringo, e su la pelle cresce Squamoso il cuoio; e d'uom son fatto un pesce.

Così ciascun degli altri anco fu volto,
E guizzò meco in quel vivace argento.
Quale allor mi foss'io, come di stolto
Vano e torbido sogno, or men rammento.
Piacquele alfin tornarci il proprio volto:
Ma tra la meraviglia e lo spavento
Muti eravam; quando turbata in vista
In tal guisa minaccia, e ne contrista:

Ecco a voi noto è il mio poter, ne dice,
E quanto sopra voi l'imperio ho pieno.
Pende dal mio voler ch'altri infelice
Perda in prigione eterna il ciel sereno;
Altri divenga augello; altri radico
Faccia e germogli nel terrestre seno;
O che s'induri in selce, o in molle fonte
Si liquefaccia, o vesta irsuta fronte.

Ben potete schivar l'aspro mio sdegno, Quando seguire il mio piacer v'aggrade, Farvi pagani, e per lo nostro regno Contra l'empio Buglion mover le spade. Ricusar tutti, ed aborrir l'indegno Patto: solo a Rambaldo il persuade. Noi (chè non val difesa) entro una buca Di lacci avvolse, ove non è che luca.

Poi nel castello istesso a sorte venne Tancredi: ed egli ancor fu prigioniero. Ma poco tempo in carcere ci tenne La falsa maga: (e s'io n'intesi il vero) Di seco trarne da quell'empia ottenne Del signor di Damasco un messaggero. Ch'al re d'Egitto in don fra cento armati Ne conduceva inermi e incatenati.

Così ce n'andavamo, e, come l'alta
Provvidenza del Cielo ordina e move,
Il buon Rinaldo, il qual più sempre esalta
La gloria sua con opre eccelse e nove,
In noi s'avviene, e i cavalieri assalta
Nostri custodi, e fa l'usate prove:
Gli uccide e vince, e di quell'arme loro
Fa noi vestir, che nostre in prima fòro.

Io 'l vidi, e il vider questi; e da lui porta Ci fu la destra, e fu sua voce udita. Falso è il romor che qui risuona e porta Sì rea novella, e salva è la sua vita: Ed oggi è il terzo dì che con la scorta D' un peregrin fece da noi partita Per girne in Antrochia: e pria depose L'armi, che rotte aveva e sanguinose.

Così parlava; e l'eremita intanto
Volgeva al Cielo l'una e l'altra luce.
Non un color, non serba un volto: oh quanto
Più sacro e venerabile or riluce!
Pieno di Dio, ratto dal zelo, accanto
Alle angeliche menti ei si conduce:
Gli si svela il futuro, e nell'eterna
Serie degli anni e dell'età s'interna.

E, la bocca sciogliendo in maggior suono,
Scopre le cose altrui ch'indi verranno.
Tutti conversi alle sembianze, al tuono
Dell'insolita voce attenti stanno.
Vive, dice, Rinaldo; e l'altre sono
Arti e bugie di femminile inganno;
Vive; e la vita giovenetta acerba
A più mature glorie il Ciel riserba.

Presagi sono e fanciulleschi affanni Questi, ond' or l'Asia lui conosce e noma. Ecco chiaro vegg'io, correndo gli anni, Ch'egli s'oppono all'empio Augusto, e il doma; E sotto l'ombra degli argentei vanni L'aquila sua copre la Chiesa e Roma, Che della fera avrà tolte agli artigli: E ben di lui nasceran degni i figli.

De'figli i figli, e chi verrà da quelli Quinci avran chiari e memorandi esempi; E da' Cesari ingiusti e da'rubelli Difenderan le mitre e i sacri tèmpi. Premer gli alteri, e sollevar gl'imbelli, Difender gl'innocenti, e punir gli empi, Fian l'arti lor: così verrà che vole L'Aquila estense oltra le vie del Sole.

E dritto è ben che, se il ver mira e il lume, Ministri a Pietro i folgori mortali. U'per Cristo si pugni, ivi le piume Spiegar dee sempre invitte e trionfali; Chè ciò per suo nativo alto costume Dielle il Cielo e per leggi a lei fatali. Onde piace lassù ch'a questa degna Impresa, onde partì, chiamata vegna. Con questi detti ogni timor discaccia
Di Rinaldo concetto il saggio Piero.
Sol nel plauso comune avvien che taccia
Il pio Buglione immerso in gran pensiero.
Sorge intanto la notte, e su la faccia
Della terra distende il velo nero:
Vansene gli altri, e dan le membra al sonno;
Ma i suoi pensieri in lui dormir non ponno.

## CANTO DECIMOPRIMO.

## ARGOMENTO.

Processione e preghiera. — Assalto e battaglia generale. — Goffredo ferito fascia la piaga e torna in guerra. — Notte.

Ma il Capitan delle cristiane genti, Volto avendo all'assalto ogni pensiero, Giva apprestando i bellici istrumenti, Quando a lui venne il solitario Piero. E, trattolo in disparte, in tali accenti Gli parlò venerabile e severo: Tu movi, o Capitan, l'armi terrene; Ma di là non cominci onde conviene.

Sia dal Cielo il principio; invoca innanti Nelle preghiere pubbliche e devote La milizia degli angioli e de'santi Che ne impetri vittoria ella che puote: Preceda il clero in sacre vesti, e canti Con pietosa armonia supplici note; E da voi, duci gloriosi e magni, Pietate il vulgo apprenda e v'accompagni.

Così gli parla il rigido romito;
E il buon Goffredo il saggio avviso approva:
Servo, risponde, di Gesti gradito,
Il tuo consiglio di seguir mi giova.
Or mentre i duci a venir meco invito,
Tu i Pastori de'popoli ritrova,
Guglielmo ed Ademaro; e vostra sia.
La cura della pompa sacra e pia.

Nel seguente mattino il vecchio acceglie Co' duo gran sacerdoti altri minori Ov'entro al vallo tra sacrate soglie Soleansi celebrar divini onori. Quivi gli altri vestir candide spoglie; Vestir dorato ammanto i duo Pastori, Che bipartito sovra i bianchi lini S'affibbia al petto; e incoronaro i crini.

Va Pierò solo innanzi, e spiega al vento Il segno riverito in Paradiso; E segue il coro a passo grave e lento, In duo lunghissimi ordini diviso. Alternando facean doppio concento In supplichevol canto e in umil viso; E chiadendo le schiere ivano a paro I principi Guglielmo ed Ademaro.

Venía poscia il Buglion, pur, com'è l'uso Di capitan, senza compagno a lato; Seguiano a coppia i duci, e non confuso Seguiva il campo a lor difesa armato. Sì procedendo se n'uscía del chiuso Delle trincere il popolo adunato; Nè s'udian trombe o suoni altri feroci, Ma di pietade e d'umiltà sol voci.

Te Genitor, te Figlio eguale al Padre, E te, che d'ambo uniti amando spiri, E te, d'Uomo e di Dio Vergine Madre, Invocano propizia ai lor desiri: O Duci, e voi, che le fulgenti squadre Del Ciel movete in triplicati giri; O Divo, e te, che della diva fronte La monda umanità lavasti al fonte,

Chiamano; e te, che sei pietra e sostegno Della magion di Dio fondata e forte, Ov'ora il novo successor tuo degno Di grazia e di perdono apre le porte; E gli altri Messi del celeste regno, Che divulgar la vincitrica morte; E quei che il vero a confermar seguiro, Testimoni di sangue e di martiro: Quegli ancor la cui penna o la favella Insegnata ha del Ciel la via smarrita; È la cara di Cristo e fida ancella Che elesse il ben della più nobil vita; È le vergini chiuse in casta cella, Che Dio con alte nozze a sè marita; È quelle altre, magnanime ai tormenti, Sprezzatrici de' regi e delle genti.

Così cantando, il popolo devoto
Con larghi giri si dispiega e stende,
E drizza all'Oliveto il lento moto;
Monte che dall'olive il nome prende;
Monte per sacra fama al mondo noto,
Ch'orrental contra le mura ascende:
E sol da quelle il parte e nel discosta
La cupa Giosafà che in mezzo è posta.

Colà s'invia l'esercito canoro,

E ne suonan le valli ime e profonde

E gli alti colli e le spelonche loro,

E da ben mille parti Eco risponde;

E quasi par che boschereccio coro

Fra quegli antri si celi e in quelle fronde;

Sì chiaramente replicar s'udía

Or di Cristo il gran nome, or di Maria.

D'in su le mura ad ammirar frattanto Cheti si stanno e attoniti i Pagani Que' tardi avvolgimenti e l'umil canto, E l'insolite pompe e i riti estrani. Poichè cessò dello spettacol santo La novitate, i miseri profani Alzar le strida; e di bestemmie e d'onte Muggì il torrente e la gran valle e il monte.

Ma dalla casta melodia soave
La gente di Gesù però non tace;
Nè si volge a que'gridi, o cura n'ave
Più che di stormo avría d'augei loquace:
Nè, perchè strali avventino, ella pave
Che giungano a turbar la santa pace
Di sì lontano; ond'a suo fin ben puote
Condur le sacre incominciate note.

Poscia in cima del colle ornan l'altare, Che di gran cena al sacerdote è mensa; E d'ambo i lati luminosa appare Sublime lampa in lucid'oro accensa. Quivi altre spoglie, e pur dorate e care, Prende Guglielmo, e pria tacito pensa; Indi la voce in chiaro suon dispiega, Sè stesso accusa, e Dio ringrazia e prega. Umili intorno ascoltano i primieri;
Le viste i più lontani almen v'han fisse.
Ma, poi che celebrò gli alti misteri
Del puro sacrifizio, Itene, ei disse;
E in fronte alzando ai popoli guerrieri
La man sacerdotal, li benedisse.
Allor sen ritornar le squadre pie
Per le dianzi da lor calcate vie.

Giunti nel vallo, e l'ordine disciolto,
Si rivolge Goffredo a sua magione;
E l'accompagna stuol calcato e folto
Insino al limitar del padiglione.
Quivi gli altri accomiata, indietro volto,
Ma ritien seco i duci il pio Buglione,
E li raccoglie a mensa, e vuol ch'a fronte
Di Tolosa gli sieda il vecchio conte.

Poichè de'cibi il naturale amore
Fu in lor ripresso e l'importuna sete,
Disse ai duci il gran duce: Al novo albore
Tutti all'assalto voi pronti sarete;
Quel fla giorno di guerra e di sudore,
Questo sia d'apparecchio e di quiete:
Dunque ciascun vada al riposo, e poi
Sè medesmo prepari e i guerrier suoi.

Tolser essi congedo; e manifesto Quinci gli araldi a suon di trombe fêro Ch'esser all'armi apparecchiato e presto Dee con la nova luce ogni guerriero. Così in parte al ristoro, e in parte questo Giorno si diede all'opre ed al pensiero; Sinchè fe nova tregua alla fatica La cheta notte del riposo amica.

Ancor dubbia l'aurora, ed immaturo
Nell'oriente il parto era del giorno;
Nè i terreni fendea l'aratro duro,
Nè fea il pastore ai prati anco ritorno:
Stava tra i rami ogni augellin securo,
E in selva non s'udía latrato o corno;
Quando a cantar la mattutina tromba
Comincia All'arme; All'arme il ciel rimbomba.

All'arme all'arme subito ripiglia
Il grido universal di cento schiere.
Sorge il forte Goffredo, e già non piglia
La gran corazza usata e le schiniere;
Ne veste un'altra, ed un pedon somiglia
In armi speditissime e leggiere:
Ed indosso avea già l'agevol pondo,
Quando gli sovraggiunse il buon Raimondo.

Questi, veggendo armato in cotal modo Il Capitano, il suo pensier comprese: Ov'è, gli disse, il grave usbergo e sodo? Ov'è, signor, l'altro ferrato arnese? Perchè sei parte inerme? Io già non lodo Che vada con sì debili difese. Or da tai segni in te ben argomento Che sei di gloria ad umil meta intento.

Deh! che ricerchi tu? privata palma Di salitor di mura? Altri le saglia, Ed esponga men degna ed util alma (Rischio debito a lui) nella battaglia: Tu riprendi, signor, l'usata salma, E di te stesso a nostro pro ti caglia. L'anima tua, mente del campo e vita, Cautamente per Dio sia custodita.

Qui tace; ed ei risponde: Or ti sia noto Chequando in Chiaramonteil grande Urbano Questa spada mi cinse, e me devoto Fe cavalier l'onnipotente mano, Tacitamente a Dio promisi in voto Non pur l'opera qui di capitano, Ma d'impiegarvi ancor, quando che fosse, Qual privato guerrier l'armi e le posse. Dunque, poscia che fian contra i nemici Tutte le genti mie mosse e disposte, E ch'appieno adempito avrò gli uffici Che son dovuti al principe dell'oste, Ben è ragion (nè tu, credo, il disdici) Ch'alle mura pugnando anch'io m'accoste, E la fede promessa al Cielo osservi: Egli mi custodisca e mi conservi.

Così concluse; e i cavalier francesi
Seguir l'esempio e i duo minor Buglioni.
Gli altri principi ancor men gravi arnesi
Parte vestiro, e si mostrar pedoni.
Ma i pagani frattanto erano ascesi
Là dove ai sette gelidi trioni
Si volge, e piega all'occidente il muro,
Çhe nel più facil sito è men securo;

Però ch'altronde la città non teme Dall'assalto nemico offesa alcuna. Quivi non pur l'empio tiranno insieme Il forte vulgo e gli assoldati aduna; Ma chiama ancor alle fatiche estreme Fanciulli e vecchi l'ultima fortuna; E van questi portando ai più gagliardi Calce, solfo, bitume, e sassi e dardi. E di macchine e d'armi han pieno avante Tutto quel muro, a cui soggiace il piano: E quinci in forma d'orrido gigante Dalla cintola in su sorge il Soldano; Quindi tra'merli il minaccioso Argante Torreggia, e discoperto è di lontano; E in su la torre altissima angolare Sovra tutti Clorinda eccelsa appare.

A costei la faretra e il grave incarco Delle acute quadrella al tergo pende. Ella già nelle mani ha preso l'arco, E già lo stral v'ha su la corda, e il tende; E distosa di ferire, al varco La bella arciera i suoi nemici attende. Tal già credean la vergine di Delo Tra l'alte nubi saettar dal cielo.

Scorre più sotto il re canuto a piede Dall'una all'altra porta; e in su le mura Ciò che prima ordinò cauto rivede, E i difensor conforta e rassicura; E qui gente rinforza, e là provvede Di maggior copia d'armi, e il tutto cura. Ma se ne van le afflitte madri al tempio A ripregar nume bugiardo ed empio. Deh! spezza tu del predator francese
L'asta, Signor, con la man giusta e forte;
E lui, che tanto il tuo gran nome offese,
Abbatti e spargi sotto l'alte porte.
Così dicean; nè fur le voci intese
Laggiù tra 'l pianto dell'eterna morte.
Or, mentre la città s'appresta e prega,
Le genti e l'arme il pio Buglion dispiega.

Tragge egli fuor l'esercito pedone Con molta provvidenza e con bell'arte, E contra il muro, ch'assalir dispone, Obliquamente in duo lati il comparte. Le baliste per dritto in mezzo pone, E gli altri ordigni orribili di Marte; Onde in guisa di fulmini si lancia Vêr le merlate cime or sasso or lancia.

E mette in guardia i cavalier de'fanti
Da tergo, e manda intorno i corridori.
Dà il segno poi della battaglia, e tanti
I sagittari sono e i frombatori,
E l'armi delle macchine volanti,
Che scemano fra'merli i difensori:
Altri v'è morto, e il loco altri abbandona;
Già men folta del muro è la corona.

La gente Franca, impetuosa e ratta,
Allor quanto più puote affretta i passi;
E parte scudo a scudo insieme adatta,
E di quegli un coperchio al capo fassi;
E parte sotto macchine s'appiatta
Che fan riparo al grandinar de' sassi;
Ed arrivando al fosso, il cupo e il vano
Cercano empirne, ed adeguarlo al piano.

Non era il fosso di palustre limo (Chè nol consente il loco) o d'acqua molle, Onde l'empiano, ancorchè largo ed imo, Le pietre, i fasci, e gli alberi e le zolle. L'audacissimo Alcasto intanto il primo Scopre la testa, ed una scala estolle; E nol ritien dura gragnuola o pioggia. Di fervidi bitumi, e su vi poggia.

Vedeasi in alto il fero Elyezio asceso
Mezzo l'aereo calle aver fornito,
Segno a mille saette, e non offeso
D'alcuna sì che fermi il corso ardito;
Quando un sasso ritondo e di gran peso,
Veloce come di bombarda uscito,
Nell'elmo il coglie e il risospinge abbasso;
E il colpo vien dal lanciator Circasso.

Non è mortal, ma grave il colpo e il salto Sì, ch'ei stordisce, e giace immobil pondo.
Argante allora in suon feroce ed alto:
Caduto è il primo, or chi verrà secondo?
Chè non uscite a manifesto assalto,
Appiattati guerrier, s'io non m' ascondo?
Non gioveranvi le caverne estrane;
Ma vi morrete come belve in tane.

Così dice egli; e per suo dir non cessa La gente occulta; e tra i ripari cavi E sotto gli alti scudi unita e spessa, Le saette sostiene e i pesi gravi: Già l'arrete alla muraglia appressa, Macchine grandi e smisurate travi, C'han testa di monton ferrata e dura: Temon le porte il cozzo, e l'alte mura.

Gran mole intanto è di lassù rivolta
Per cento mani al gran bisogno pronte,
Che sovra la testuggine più folta
Ruina, e par che vi trabocchi un monte;
E, degli scudi l'union disciolta,
Più d'un elmo vi frange e d'una fronte;
E ne riman la terra sparsa e rossa
D'armi, di sangue, di cervella e d'ossa.

L'assalitore allor sotto al coperto Delle macchine sue più non ripara; Ma dai ciechi perigli al rischio aperto Fuori se n'esce, e sua virtù dichiara. Altri appoggia le scale, e va per l'erto; Altri percuote i fondamenti a gara. Ne crolla il muro, e ruinoso i fianchi Già fessi mostra all'impeto de'Franchi.

E ben cadeva alle percosse orrende, Che doppia in lui l'espugnator montone; Ma sin da'merli il popolo il difende Con usata di guerra arte e ragione: Ch'ovunque la gran trave in lui si stende, Cala fasci di lana, e li frappone: Prende in sè le percosse e fa più lente La materia arrendevole e cedente.

Mentre con tal valor s'erano strette
Le audaci schiere alla tenzon murale,
Curvò Clorinda sette volte, e sette
Rallentò l'arco, e n'avventò lo strale:
E quante in giù se ne volâr saette,
Tante s'insanguinaro il ferro e l'ale,
Non di sangue plebeo, ma del più degno;
Chè sprezza quell'altera ignobil segno.

Il primo cavalier ch'ella piagasse
Fu l'erede minor del rege inglese.
Da'suoi ripari appena il capo ei trasse,
Che la mortal percossa in lui discese;
E che la destra man non gli trapasse
Il guanto dell'acciar nulla contese;
Sì che inabile all'armi ei si ritira
Fremendo, e meno di dolor che d'ira.

Il buon conte d'Ambuosa in ripa al fosso, E su la scala poi Clotareo il Franco: Quegli morì trafitto il petto e il dosso; Questi dall'un passato all'altro fianco. Sospingeva il monton, quando è percosso Al signor de'Fiamminghi il braccio manco; Sì che tra via s'allenta, e vuol poi trarne Lo strale, e resta il ferro entro la carne.

All'incauto Ademar, ch'era da lunge
La fera pugna a riguardar rivolto,
La fatal canna arriva, e in fronte il punge.
Stende ei la destra al loco ove fu cólto,
Quando nova saetta ecco sorgiunge
Sovra la mano; e la configge al volto;
Ond'egli cade, e fa del sangue sacro
Su l'arme femminili ampio lavacro.

Ma non lunge da'merli a Palamede, Mentre ardito disprezza ogni periglio. E su per gli erti gradi indrizza il piede, Cala il settimo ferro al destro ciglio; E trapassando per la cava sede E tra'nervi dell'occhio, esce vermiglio Di retro per la nuca: egli trabocca, E more a'piè dell'assalita rôcca.

Tal saetta costei. Goffredo intanto
Con novo assalto i difensori opprime.
Avea condotto ad una porta accanto
Delle macchine sue la più sublime.
Questa è torre di legno, e s'erge tanto,
Che può del muro pareggiar le cime;
Torre che, grave d'uomini ed armata,
Mobile è su le rote, e vien tirata.

Viene avventando la volubil mole
Lance e quadrella, e quanto può s'accosta;
E, come nave in guerra a nave suole,
Tenta d'unirsi alla muraglia opposta.
Ma chi lei guarda ed impedir ciò vuole,
Le urta la fronte e l'una e l'altra costa,
La respinge con l'aste, e le percote
Or con le pietre i merli ed or le rote.

Tanti di qua, tanti di là fur mossi
E sassi e dardi, ch'oscuronne il cielo.
S'urtar duo nembi in aria, e là tornossi
Talor respinto, onde partiva, il telo.
Come di frondi sono i rami scossi
Dalla pioggia indurata in freddo gelo,
E ne caggiono i pomi anco immaturi,
Così cadeano i Saracin dai muri;

Perocchè scende in lor più grave il danno, Che di ferro assai meno eran guerniti. Parte de' vivi ancora in fuga vanno, Della gran mole al fulminar smarriti. Ma quel che già fu di Nicea tiranno, Vi resta, e fa restarvi i pochi arditi: E il fero Argante a contrapporsi corre, Presa una trave, alla nemica torre;

E da sè la rispinge, e tien lontana, Quanto l'abete è lungo, e il braccio forte. Vi scende ancor la vergine sovrana, E de' perigli altrui si fa consorte. I Franchi intanto alla pendente lana Le funi recideano e le ritorte Con lunghe falci; onde cadendo a terra Lasciava il muro disarmato in guerra. Così la torre sopra, e più di sotto L'impetuoso il batte aspro arrete; Onde comincia omai forato e rotto A discoprir l'interne vie secrete. Essi non lunge il Capitan condotto Al conquassato e tremulo parete, Nel suo scudo maggior tutto rinchiuso, Che rade volte ha di portare in uso.

E quinci cauto rimirando spia,
E scender vede Solimano abbasso,
E porsi alla difesa ove s'apría
Tra le ruine il periglioso passo,
E rimaner della sublime via
Clorinda in guardia, e il cavalier Circasso.
Così guardava, e già sentiasi il core
Tutto avvampar di generoso ardore.

Onde rivolto dice al buon Sigiero,
Che gli portava un altro scudo e l'arco:
Ora mi porgi, o fedel mio scudiero,
Cotesto meno assai gravoso incarco;
Chè tenterò di trapassar primiero
Su'dirupati sassi il dubbio varco:
E tempo è ben ch'alcuna nobil opra
Della nostra virtude omai si scopra.

Così, mutato scudo, appena disse, Quando a lui venne una saetta a volo, E nella gamba il colse, e la trafisse Nel più nervoso, ov'è più acuto il duolo. Che di tua man, Clorinda, il colpo uscisse, La fama il canta, e tuo l'onor n'è solo. Se questo dì servaggio o morte schiva La tua gente pagana, a te s'ascriva.

Ma il fortissimo eroe, quasi non senta Il mortifero duol della ferita, Dal cominciato corso il piè non lenta, E monta su i dirupi, e gli altri invita. Pur s'avvede egli poi, che nol sostenta La gamba, offesa troppo ed impedita, E ch'inaspra agitando ivi l'ambascia: Onde sforzato alfin l'assalto lascia.

E chiamando il buon Guelfo a sè con mano, A lui parlava: Jo me ne vo costretto: Sostien persona tu di capitano, E di mia lontananza empi il difetto. Ma picciol ora io vi starò lontano: Vado e ritorno. E si partía, ciò detto; Ed ascendendo in un leggier cavallo, Giunger non può, che non sia visto, al vallo. Al dipartir del Capitan, si parte
E cede il campo la fortuna Franca.
Cresce il vigor nella contraria parte,
Sorge la speme e gli animi rinfranca:
E l'ardimento col favor di Marte
Ne'cor fedeli e l'impeto già manca;
Già corre lento ogni lor ferro al sangue,
E delle trombe istesse il suono langue.

E già tra'merli a comparir non tarda
Lo stuol fugace che il timor caccionne;
E, mirando la vergine gagliarda,
Vero amor della patria arma le donne:
Correr le vedi, e collocarsi in guarda
Con chiome sparse e con succinte gonne,
E lanciar dardi, e non mostrar paura
D'esporre il petto per le amate mura.

E quel ch'a'Franchi più spavento porge,
E il toglie ai difensor della cittade,
È che il possente Guelfo (e se n'accorge
Questo popol e quel) percosso cade.
Tra mille il trova sua fortuna, e scorge
D'un sasso il corso per lontane strade:
E da sembiante colpo al tempo stesso
Colto è Raimondo, onde giù cade anch'esso.

Ed aspramente allora anco fu punto
Nella proda del fosso Eustazio ardito;
Nè in questo ai Franchi fortunoso punto
Contra lor da'nemici è colpo uscito
(Che n'uscir molti), onde non sia disgiunto
Corpo dall'alma, o non sia almen ferito.
E in tal prosperità vie più feroce
Divenendo il Circasso, alza la voce:

Non è questa Antrochia; e non è questa La notte amica alle cristiane frodi. Vedete il chiaro Sol, la gente desta, Altra forma di guerra ed altri modi. Dunque favilla in voi nulla più resta Dell'amor della preda e delle lodi, Che sì tosto cessate, e sete stanche Per breve assalto, o Franchi no, ma Franche?

Così ragiona: e in guisa tal s'accende Nelle sue furie il cavaliero audace, Che quell'ampia città ch'egli difende, Non gli par campo del suo ardir capace; E si lancia a gran salti ove si fende Il muro e la fessura adito face; Ed ingombra l'uscita; e grida intanto A Soliman, che si vedea da canto: Solimano, ecco il loco ed ecco l'ora
Che del nostro valor giudice fia.
Che cessi? o di che temi? or costà fuora
Cerchi il pregio sovran chi più 'l desia.
Così gli disse: e l'uno e l'altro allora
Precipitosamente a prova uscía;
L'un da furor, l'altro da onor rapito,
E stimolato dal feroce invito.

Giunsero inaspettati ed improvvisi
Sopra i nemici e in paragon mostrarsi:
E da lor tanti fur uomini uccisi,
E scudi ed elmi dissipati e sparsi,
E scale tronche ed arreti incisi,
Che di lor parve quasi un monte farsi;
E mescolati alle ruine alzaro,
Invece del caduto, altro riparo.

La gente che pur dianzi ardì salire
Al pregio eccelso di mural corona,
Non ch'or d'entrar nella cittade aspire,
Ma sembra alle difese anco mal buona;
E cede al nuovo assalto, e in preda all'ire
De'duo guerrier le macchine abbandona,
Ch'ad altra guerra omai saran mal atte:
Tanto è il furor che le percuote e batte.

L'uno e l'altro Pagan, come il trasporta L'impeto suo, già più e più trascorre; Già 'l foco chiede a cittadini, e porta Duo pini fiammeggianti invêr la torre. Cotali uscir della tartarea porta Sogliono, e sottosopra il mondo porre Le ministre di Pluto empie sorelle, Lor ceraste scotendo e lor facelle.

Ma l'invitto Tancredi, il quale altrove Confortava all'assalto i suoi Latini, Tosto che vide le incredibil prove, E la gemina fiamma, e i duo gran pini, Tronca in mezzo le voci, e presto move A frenar il furor de'Saracini; E tal del suo valor dà segno orrendo, Che chi vinse e fugò, fugge or perdendo.

Così della battaglia or qui lo stato Col variar della fortuna è volto; E in questo mezzo il Capitan piagato Nella gran tenda sua già s'è raccolto Col buon Sigier, con Baldovino a lato, Di mesti amici in gran concorso e folto. Ei, che s'affretta e di tirar s'affanna Della piaga lo stral, rompe la canna;

E la via più vicina e più spedita
Alla cura di lui vuol che si prenda:
Scoprasi ogni latébra alla ferita,
E largamente si risechi e fenda.
Rimandatemi in guerra, onde fornita
Non sia col dì prima ch'a lei mi renda.
Così dice; e, premendo il lungo cerro
D'una gran lancia, offre la gamba al ferro.

E già l'antico Erotimo, che nacque In riva al Po, s'adopra in sua salute; Il qual dell'erbe e delle nobil acque Ben conosceva ogni uso, ogni virtute: Caro alle Muse ancor; ma si compiacque Nella gloria minor dell'arti mute; Sol curò torre a morte i corpi frali, E potea fare i nomi anco immortali.

Stassi appoggiato e con secura faccia Freme, immobile al pianto, il Capitano. Quegli in gonna succinto, e dalle braccia Ripiegato il vestir leggiero e piano, Or con l'erbe potenti invan procaccia Trarne lo strale, or con la dotta mano; E con la destra il tenta, e col tenace Ferro il va riprendondo, e nulla face. L'arti sue non seconda, ed al disegno Par che per nulla via fortuna arrida; E nel piagato eroe giunge a tal segno L'aspro martír, che n'è quasi omicida. Or qui l'angel custode, al duolo indeguo Mosso di lui, colse dittamo in Ida: Erba crinita di purpureo fiore, Ch'ave in gioveni foglie alto valore.

E ben mastra natura alle montane Capre n'insegna la virtù celata, Qualor vengon percosse, e lor rimane Nel fianco affissa la saetta alata. Questa, benchè da parti assai lontane, In un momento l'angelo ha recata; E, non veduto, entro le mediche onde Degli apprestati bagni il succo infonde;

E del fonte di Lidia i sacri umori, E l'odorata panacea vi mesce. Ne sparge il vecchio la ferita, e fuori Volontario per sè lo stral se n'esce, E si ristagna il sangue; e già i dolori Fuggono dalla gamba, e il vigor cresce. Grida Erotimo allor: L'arte maestra Te non risana, o la mortal mia destra; Maggior virtù ti salva: un angel credo, Medico per te fatto, è sceso in terra; Chè di celeste mano i segni vedo. Prendi l'arme; che tardi? e riedi in guerra. Avido di battaglia il pio Goffredo Già nell'ostro le gambe avvolge e serra; E l'asta crolla smisurata, e imbraccia Il già deposto scudo, e l'elmo allaccia.

Uscì del chiuso vallo, e si converse
Con mille dietro alla città percossa.
Sopra di polve il ciel gli si coperse;
Tremò sotto la terra al moto scossa;
E lontano appressar le genti avverse
D'alto il miraro, e corse lor per l'ossa
Un tremorfreddo, e strinse il sangue in gelo:
Egli alzò tre frate il grido al cielo.

Conosce il popol suo l'altera voce E il grido eccitator della battaglia; E, riprendendo l'impeto voloce, Di nuovo ancor alla tenzon si scaglia, Ma già la coppia de'Pagan feroce Nel rotto accolta s'è della muraglia, Difendendo ostinata il varco fesso Dal buon Tancredi e da chi vien con esso. Qui disdegnoso giunge e minacciante, Chiuso nell'arme, il Capitan di Francia; E in su la prima giunta al fero Argante L'asta ferrata fulminando lancia. Nessuna mural macchina si vante D'avventar con più forza alcuna lancia. Tuona per l'aria la nodosa trave; V'oppon lo scudo Argante, e nulla pave.

S'apre lo scudo al frassino pungente, Nè la dura corazza anco il sostiene; Chè rompe tutte l'armi, e finalmente Il sangue saracino a sugger viene. Ma si svelle il Circasso (e il duol non sente) Dall'arme il ferro affisso e dalle vene, E in Goffredo il ritorce: A te, dicendo, Rimando il tronco, e l'armi tue ti rendo.

L'asta, ch'offesa or porta ed or vendetta, Per lo noto sentier vola e rivola: Ma già colui non fère ov'è diretta; Ch'egli si piega, e il capo al colpo invola: Coglie il fedel Sigiero, il qual ricetta Profondamente il ferro entro la gola; Nè già gl'incresce, del suo caro duce Morendo in vece, abbandonar la luce. Quasi in quel punto Soliman percote
Con una selce il cavalier normando;
E questi al colpo si contorce e scuote,
E cade in giù, come paléo, rotando.
Or più Goffredo sostener non puote
L'ira di tante offese, e impugna il brando;
E sovra la confusa alta ruina
Ascende, e move omai guerra vicina.

E ben ei vi facea mirabil cose,
E contrasti seguíano aspri e mortali;
Ma fuori uscì la notte, e il mondo ascose
Sotto il caliginoso orror dell'ali,
E l'ombre sue pacifiche interpose
Fra tante ire de' miseri mortali;
Sì che cessò Goffredo, e fe ritorno.
Cotal fine ebbe il sanguinoso giorno.

Ma pria che il pio Buglione il campo ceda,
Fa indietro riportar gli egri e i languenti;
E già non lascia a' suoi nemici in preda
L'avanzo de' suoi bellici tormenti:
Pur salva la gran torre avvieu che rieda,
Primo terror delle nemiche genti;
Come che sia dall' orrida tempesta
Sdruscita anch'ella in alcun loco e pesta.

Da'gran perigli uscita ella sen viene Giungendo a loco omai di sicurezza. Ma qual nave talor, ch'a vele piene Corre il mar procelloso, e l'onde sprezza; Poscia in vista del porto, o su le arene, O su i fallaci scogli un fianco spezza; O qual destrier passa le dubbie strade, E presso al dolce albergo incespa e cade:

Tale inciampa la torre; e tal da quella
Parte che volse all'impeto de'sassi,
Frange due rote debili, sì ch'ella
Ruinosa pendendo arresta i passi.
Ma le soppone appoggi, e la puntella
Lo stuol che la conduce e seco stassi,
Insin che i pronti fabri intorno vanno
Saldando in lei d'ogni sua piaga il danno.

Così Goffredo impone, il qual desia
Che si racconci innanzi al novo sole:
Ed occupando questa e quella via,
Dispon le guardie intorno all'alta mole.
Ma il suon dalla città chiaro s'udía
Di fabrili instrumenti e di parole,
E millo si vedean fiaccole accese;
Onde seppesi il tutto, o si comprese.

## CANTO DECIMOSECONDO.

## ARGOMENTO.

Clorinda e Argante incendono la torre de' Cristiani. — Istoria di Clorinda: sua pugna con Tancredi, e sua morte. — Tancredi la piange: Argante giura di vendicarla.

Era la notte, e non prendean ristoro
Col sonno ancor le faticose genti:
Ma qui vegghiando nel fabril lavoro
Stavano i Franchi alla custodia intenti;
E là i Pagani le difese loro
Gian rinforzando tremule e cadenti,
E rintegrando le già rotte mura:
E de'feriti era comun la cura.

Curate alfin le piaghe, e già fornita
Dell'opere notturne era qualcuna;
E, rallentando l'altre, al sonno invita
L'ombra omai fatta più tacita e bruna.
Pur non accheta la guerriera ardita
L'alma d'onor famelica e digiuna;
E sollecita l'opre ov'altri cessa.
Va seco Argante; e dice ella a sè stessa:

Ben oggi il re de'Turchi e il buon Argante Fêr meraviglie inusitate e strane, Che soli uscîr fra tante schiere e tante, E vi spezzâr le macchine cristiane. Io (questo è il sommo pregio onde mi vante) D'alto rinchiusa oprai l'armi lontane, Sagittaria, nol nego, assai felice. Dunque sol tanto a donna, e non più, lice?

Quanto me' fôra in monte od in foresta Alle fere avventar dardi e quadrella, Ch'ove il maschio valor si manifesta, Mostrarmi qui tra'cavalier donzella! Chè non riprendo la femminea vesta, S'io ne son degna, e non mi chiudo in cella? Così parla tra sè; pensa e risolve Alfin gran cose, ed al guerrier si volve:

Buona pezza è, signor, che in sè raggira Un non so che d'insolito e d'audace La mia mente inquieta: o Dio l'inspira, O l'uom del suo voler suo Dio si face. Fuor del vallo nemico accesi mira I lumi: io là n'andrò con ferro e face, E la torre arderò; vogl'io che questo Effetto segua; il Ciel poi curi il resto.

Ma, s'egli avverrà pur che mia ventura Nel mio ritorno mi rinchiuda il passo, D' uom, che in amor m'è padre, a te la cura E delle fide mie donzelle io lasso. Tu nell' Egitto rimandar procura Le donne sconsolate e il vecchio lasso. Fàllo per Dio, signor; chè di pietate Ben è degno quel sesso e quella etate.

Stupisce Argante, e ripercosso il petto Da stimoli di gloria acuti sente. Tu là n'andrai, rispose, e me negletto Qui lascerai tra la vulgare gente? E da secura parte avrò diletto Mirar il fumo e la favilla ardente? No, no; se fui nell'armi a te consorte, Esser vo'nella gloria e nella morte.

Ho core anch'io, che morte sprezza, e crede Che ben si cambi con l'onor la vita. Ben ne festi, diss' ella, eterna fede Con quella tua sì generosa uscita. Pure io femmina sono, e nulla riede Mia morte in danno alla città smarrita. Ma, se tu cadi (tolga il Ciel gli auguri), Or chi sarà che più difenda i muri?

Replicò il cavaliero: Indarno adduci Al mio fermo voler fallaci scuse. Seguirò l'orme tue, se mi conduci; Ma le precorrerò, se mi recuse. Concordi al re n'andaro, il qual fra i duci E fra i più saggi suoi gli accolse e chiuse; E incominciò Clorinda: O sire, attendi A ciò che dir vogliamti, e in grado il prendi.

Argante qui (nè sarà vano il vanto)
Quella macchina eccelsa arder promette.
Io sarò seco; ed aspettiam soltanto
Che stanchezza maggiore il sonno allette.
Sollevò il re le palme, e un lieto pianto
Giù per le crespe guancie a lui cadette:
E, lodato sia tu, disse, ch'ai servi
Tuoi volgi gli occhi, e il regno anco mi servi.

Nè già sì tosto caderà, se tali
Animi forti in sua difesa or sono.
Ma qual poss'io, coppia onorata, eguali
Dar ai meriti vostri o laude o dono?
Laudi la fama voi con immortali
Voci di gloria, e il mondo empia del suono.
Premio v'è l'opra stessa, e premio in parte
Vi fia del regno mio non poca parte.

Sì parla il re canuto, e si ristringe Or questa, or quel teneramente al seno. Il Soldan, ch'è presente, e non infinge La generosa invidia ond'egli è pieno, Disse: Nè questa spada invan si cinge; Verravvi a paro, o poco indietro almeno. Ah! rispose Clorinda, andremo a questa Impresa tutti? e, se tu vien, chi resta?

Così gli disse; e con rifiuto altero Gia s'apprestava a ricusarlo Argante: Ma'l re prevenne, e ragionò primiero A Soliman con placido sembiante: Ben sempre tu, magnanimo guerriero, Ne ti mostrasti a te stesso sembiante, Cui nulla faccia di periglio unquanco Sgomentò, nè mai fosti in guerra stanco.

E so che fuori andando opre faresti.

Degne di te; ma sconvenevol parmi
Che tutti usciate, e dentro alcun non resti
Di voi, che siete i più famosi in armi.
Nè men consentirei ch'andasser questi
(Chè degno è il sangue lor che si risparmi),
Se o men util tal opra, o mi paresse
Che fornita per altri esser potesse.

Ma poichè la gran torre in sua difesa D'ogni intorno le guardie ha così folte, Che da poche mie genti esser offesa Non puote, e inopportuno è uscir con molte; La coppia che s'offerse all'alta impresa, E in simil rischio si trovò più volte, Vada felice pur; ch'ella è ben tale, Che sola più che mille insieme vale.

Tu, come al regio onor più si conviene,
Con gli altri, prego, in su le porte attendi:
E, quando poi (chè n'ho secura spene)
Ritornino essi, e desti abbian gl'incendi,
Se stuol nemico seguitando viene,
Lui risospingi, e lor salva e difendi.
Così l'un re diceva, e l'altro cheto
Rimaneva al suo dir, ma non già lieto.

Soggiunse allora Ismeno: Attender piaccia A voi, ch'uscir dovete, ora più tarda, Sinchè di varie tempre un misto i'faccia, Ch'alla macchina ostil s'appigli e l'arda. Forse allora avverrà che parte giaccia Di quello stuol che la circonda e guarda. Ciò fu concluso; e in sua magion ciascuno Aspetta il tempo al gran fatto opportuno.

Depon Clorinda le sue spoglie inteste
D'argento e l'elmo adorno e l'armi altere:
E senza piuma o fregio altre ne veste
(Infausto annunzio!) rugginose e nere,
Però che stima agevolmente in queste
Occulta andar fra le nimiche schiere.
È quivi Arsete eunuco, il qual fanciulla
La nudrì dalle fasce e dalla culla;

E per l'orme di lei l'antico fianco D'ogn'intorno traendo, or la seguía. Vede costui l'armi cangiate, ed anco Del gran rischio s'accorge ov'ella gía; E se n'affligge, e per lo crin che bianco In lei servendo ha fatto, e per la pia Memoria de'suoi uffici instando prega Che dall'impresa cessi; ed ella il niega.

Ond'ei le dice alfin: Poichè ritrosa
Sì la tua mente nel suo mal s'indura,
Che nè la stanca età, nè la pietosa
Voglia, nè i preghi miei, nè il pianto cura,
Ti spiegherò più oltre; e saprai cosa
Di tua condizion, che t'era oscura:
Poi tuo desir ti guidi, o mio consiglio.
Ei segue; ed ella innalza attenta il ciglio:

Resse già l'Etropia, e forse regge Senapo ancor, con fortunato impero; Il qual del figlio di Maria la legge Osserva, e l'osserva anco il popol nero. Quivi io pagàn fui servo, e fui tra gregge D'ancelle avvolto in femminil mestiero, Ministro fatto della regia moglie, Che bruna è sì, ma il bruno il bel non toglie.

N'arde il marito, e dell'amore al foco Ben della gelosia s'agguaglia il gelo. Si va in guisa avanzando a poco a poco Nel tormentoso petto il folle zelo, Che da ogni uom la nasconde in chiuso loco; Vorría celarla ai tanti occhi del cielo. Ella, saggia ed umíl, di ciò che piace Al suo signor, fa suo diletto e pace.

D'una pietosa istoria e di devote
Figure la sua stanza era dipinta.
Vergine bianca il bel volto, e le gote
Vermiglia, è quivi presso un drago avvinta.
Con l'asta il mostro un cavalier percote;
Giace la fera nel suo sangue estinta.
Quivi sovente ella s'atterra, e spiega
Le sue tacite colpe, e piange e prega.

Ingravida frattanto, ed espon fuori
(E tu fosti colei) candida figlia.
Si turba; e degl'insoliti colori,
Quasi d'un novo mostro, ha meraviglia.
Ma, perchè il re conosce e i suoi furori,
Celargli il parto alfin si riconsiglia;
Ch'egli avria del candor, che in te si vede,
Argomentato in lei non bianca fede.

Ed in tua vece una fanciulla nera
Pensa mostrargli, poco dianzi nata.
E, perchè fu la torre, ove chius'era,
Dalle donne e da me solo abitata,
A me, che le fui servo e con sincera
Mente l'amai, ti diè non battezzata:
Nè già poteva allor battesmo darti:
Chè l'uso nol sostien di quelle parti.

Piangendo a me ti porse, e mi commise Ch' io lontana a nutrir ti conducessi. Chi può dire il suo affanno. e in quante guise Lagnossi, e raddoppiò gli ultimi amplessi? Bagnò i baci di pianto, e fur divise Le sue querele dai singulti spessi. Levò alfin gli occhi, e disse: O Dio, che scerni L'opre più occulte, e nel mio cor t'interni Se immacolato è questo cor, se intatte Son queste membra e il marital mio letto, Per me non prego, chè mille altre ho fatte Malvagità; son vile al tuo cospetto: Salva il parto innocente, al quale il latte Nega la madre del materno petto; Viva, e sol d'onestate a me somigli; L'esempio di fortuna altronde pigli.

Tu celeste guerrier che la donzella
Togliesti del serpente agli empi morsi,
S'accesi ne'tuo altari umil facella,
S'auro o incenso odorato unqua ti porsi,
Tu per lei prega, sì che fida ancella
Possa in ogni fortuna a te raccorsi.
Qui tacque; e il cor le si rinchiuse e strinse,
E di pallida morte si dipinse.

Io piangendo ti presi, e in breve cesta Fuor ti portai tra fiori e frondi ascosa Con arte sì gentil, che nè di questa Diedi sospetto altrui, nè d'altra cosa. Me n'andai sconosciuto; e, per foresta Camminando di piante orrida ombrosa, Vidi una tigre, che minacce ed ire Avea negli occhi, incontro a me venire. Sovra un arbore i'salsi, e te su l'erba Lasciai; tanta paura il cor mi prese. Giunse l'orribil fera, e, la superba Testa volgendo, in te lo sguardo intese; Mansuefece e raddolcío l'acerba Vista con atto placido e cortese,; Lenta poi s'avvicina, e ti fa vezzi Con la lingua; e tu ridi, e l'accarezzi;

La pargoletta man secura stendi:
Ti porge ella le mamme, e, com'è l'uso
Di nutrice, s'adatta; e tu le prendi.
Intanto io miro, timido e confuso,
Com'uom faría novi prodigi orrendi.
Poichè sazia ti vede omai la belva
Del suo latte, si parte e si rinselva:

Ed io giù scendo, e ti ricolgo, e torno
Là 've prima fur vôlti i passi miei;
E, preso in picciol borgo alfin soggiorno,
Celatamente ivi nutrir ti fei.
Vi stetti infin che il Sol correndo intorno
Portò ai mortali e diece mesi e sei.
Tu con lingua di latte anco snodavi
Voci indistinte, e incerte ormo segnavi.

Ma, sendo io colà giunto ove dechina L'etate omai cadente alla vecchiezza, Ricco e sazio dell'or che la regina Nel partir diemmi con regale ampiezza, Da quella vita errante e peregrina Nella patria ridurmi ebbi vaghezza, E tra gli antichi amici in caro loco Viver, temprando il verno al proprio foco.

Partomi: e vêr l'Egitto, ove son nato, Te conducendo meco, il corso invio; E giungo ad un torrente, e riserrato Quinci dai ladri son, quindi dal rio. Che debbo far? te, dolce peso amato, Lasciar non voglio, e di campar desio. Mi getto a nuoto; ed una man ne viene Rompendo l'acqua, e te l'altra sostiene.

Rapidissimo è il corso, e in mezzo l'onda In sè medesma si ripiega e gira: Ma giunto ove più volge e si profonda, In cerchio ella mi torce, e giù mi tira. Ti lascio allor: ma t'alza e ti seconda L'acqua, e secondo all'acqua il vento spira, E t'espon salva in su la molle arena; Stanco, anelando, io poi vi giungo a pena.

Lieto ti prendo; e poi la notte, quando Tutte in alto silenzio eran le cose, Vidi in sogno un guerrier, che minacciando A me sul volto il ferro ignudo pose. Imperioso disse: Io ti comando Ciò che la madre sua primier t'impose, Che battezzi l'infante: ella è diletta Dal Cielo; e la sua cura a me s'aspetta.

Io la guardo e difendo; io spirto diedi
Di pietate alle fere, e mente all'acque.
Misero te, se al sogno tuo non credi,
Ch'è del Ciel messaggero. E qui si tacque.
Svegliaimi e sorsi, e di là mossi i piedi,
Come del giorno il primo raggio nacque:
Ma perchè mia fè vera, e l'ombre false
Stimai, di tuo battesmo a me non calse,

Nè de'preghi materni: onde nudrita
Pagana fosti, e il vero a te celai.
Crescesti; e in arme valorosa e ardita
Vincesti il sesso e la natura assai;
Fama e terre acquistasti; e qual tua vita
Sia stata poscia, tu medesma il sai;
E sai non men che servo insieme e padre
Io t'ho seguita fra guerriere squadre.

Ier poi su l'alba alla mia mente, oppressa D'alta qu'ete e simile alla morte, Nel sonno s'offerì l'immago stessa; Ma in più turbata vista, e in suon più forte, Ecco, dicea, fellon, l'ora s'appressa Che dee cangiar Clorinda e vita e sorte: Mia sarà mal tuo grado, e tuo fia il duolo. Ciò disse, e poi n'andò per l'aria a volo.

Or odi dunque tu, che il Ciel minaccia A te, diletta mia, strani accidenti.
Io non so; forse a lui vien che dispiaccia Ch'altri impugni la fè de' suoi parenti; Forse è la vera fede. Ah! giù ti piaccia Depor quest'arme e questi spirti ardenti. Qui tace, e piange: ed ella pensa e teme; Chè un altro simil sogno il cor le preme.

Rasserenando il volto, alfin gli dice:
Quella fè seguirò che vera or parme,
Che tu col latte già della nutrice
Sugger mi festi, e che vuoi dubbia or farme:
Nè per temenza lascerò (nè lice
A magnanimo cor) l'impresa e l'arme;
Non se la morte nel più fier sembiante
Che sgomenti i mortali avessi innante.

Posciail consola; e, perchè il tempo giunge Ch'ella deve ad effetto il vanto porre, Parte, e con quel guerrier si ricongiunge Che si vuol seco al gran periglio esporre. Con lor s'aduna Ismeno, e instiga e punge Quella virtù che per sè stessa corre; E lor porge di zolfo e di bitumi Due palle, e in cavo rame ascosi lumi.

Escon notturni e piani, e per lo colle Uniti vanno a passo lungo e spesso, Tanto che a quella parte, ove s'estolle La macchina nemica, omai son presso. Lor s'infiamma gli spirti, e il cor ne bolle Nè può tutto capir dentro a sè stesso: Gl'invita al fuoco, al sangue un fero sdegno: Grida là guardia, e lor dimanda il segno,

Essi van cheti innanzi; onde la guarda All'arme all'arme in alto suon raddoppia: Ma più non si nasconde, e non è tarda Al corso allor la generosa coppia. In quel modo che fulmine o bombarda Col lampeggiar tuona in un punto e scoppia, Movere ed arrivar, ferir lo stuolo, Aprirlo e penetrar, fu un punto solo. E forza è pur che fra mill'arme e mille Percosse il lor disegno alfin riesca, Scopriro i chiusi lumi, e le faville S'appreser tosto all'accensibil esca, Ch'ai legni poi le avvolse e compartille. Chi può dir come serpa e come cresca Già da più lati il foco? e come folto Turbi il fumo alle stelle il puro volto?

Vedi globi di fiamme oscure e miste Fra le rote del fumo in ciel girarsi. Il vento soffia, e vigor fa ch'acquiste L'incendio, e in un raccolga i fochi sparsi. Fère il gran lume con terror le viste De'Franchi, e tutti son presti ad armarsi. La mole immensa, e sì temuta in guerra, Cade; e brev'ora opre sì lunghe atterra.

Due squadre de'Cristiani intanto al loco Dove sorge l'incendio, accorron pronte. Minaccia Argante: Io spegnerò quel foco Col vostro sangue; e volge lor la fronte. Pur ristretto a Clorinda, a poco a poco Cede e raccoglie i passi a sommo il monte. Cresce, più che torrente a lunga pioggia, La turba, e li rincalza, e con lor poggia. Aperta è l'aurea porta, e quivi tratto È il re, ch'armato il popol suo circonda, Per raccorre i guerrier da sì gran fatto, Quando al tornar fortuna abbian seconda. Saltano i duo sul limitare, e ratto Di retro ad essi il Franco stuol v'inonda: Ma l'urta e scaccia Solimano; e chiusa È poi la porta, e sol Clorinda esclusa.

Sola esclusa ne fu, perchè in quell'ora Ch'altri serrò le porte, ella si mosse, E corse ardente e incrudelita fuora A punir Arimon, che la percosse. Punillo; e il fero Argante avvisto ancora Non s'era ch'ella sì trascorsa fosse; Chè la pugna e la calca e l'aer denso Ai cor togliea la cura, agli occhi il senso.

Ma poi che intepidì la mente irata
Nel sangue del nemico, e in sè rivenne,
Vide chiuse le porte, e intornïata,
Sè da'nemici; e morta allor si tenne.
Pur, veggendo ch'alcuno in lei non guata,
Nov'arte di salvarsi le sovvenne:
Di lor gente s'infinge, e fra gl'ignoti
Cheta s'avvolge; e non è chi la noti.

Poi, come lupo tacito s'imbosca
Dopo occulto misfatto e si desvía,
Dalla confusion, dall'aura fosca
Favorita e nascosa ella sen gía.
Solo Tancredi avvien che lei conosca:
Egli quivi è sorgiunto alquanto pria;
Vi giunse allor ch'essa Arimone uccise:
Vide e segnolla, e dietro a lei si mise.

Vuol nell'armi provarla: un uom la stima Degno a cui sua virtù si paragone. Va girando colei l'alpestre cima Verso altra porta, ove d'entrar dispone. Segue egli impetuoso; onde, assai prima Che giunga, in guisa avvien che d'armi suone, Ch'ella si volge, e grida: O tu, che porte, Che corri sì? Risponde: Guerra e morte.

Guerra e morte avrai, disse; io non rifiuto Darlati, se la cerchi: e ferma attende.

Non vuol Tancredi, che pedon veduto
Ha il suo nemico, usar cavallo, e scende.

E impugna l'uno e l'altro il ferro acuto,
Ed aguzza l'orgoglio, e l'ire accende;
E vansi a ritrovar, non altrimenti
Che duo tori gelosi e d'ira ardenti.

Degne d'un chiaro sol, degne d'un pieno Teatro, opre sarian sì memorande.
Notte, che nel profondo oscuro seno Chiudesti e nell'oblio fatto sì grande,
Piacciati ch'io nel tragga, e in bel sereno Alle future età lo spieghi e mande.
Viva la fama loro; e tra lor gloria Splenda del fosco tuo l'alta memoria.

Non schivar, non parar, non ritirarsi
Voglion costor, nè qui destrezza ha parte.
Non danno i colpi or finti, or pieni, or scarsi;
Toglie l'ombra e il furor l'uso dell'arte.
Odi le spade orribilmente urtarsi
A mezzo il ferro; il piè d'orma non parte;
Sempre è il piè fermo, e la man sempre in moto;
Nè scende taglio invan, nè punta a vòto:

L'onta irrita lo sdegno alla vendetta, E la vendetta poi l'onta rinnova; Onde sempre al ferir, sempre alla fretta Stimol novo s'aggiunge e cagion nova. D'or in or più si mesce, e più ristretta Si fa la pugna, e spada oprar non giova; Dansi co' pomi, e infelloniti e crudi Cozzan con gli elmi insieme e con gli scudi. Tre volte il cavalier la donna stringe Con le robuste braccia; ed altrettante Da que'nodi tenaci ella si scinge, Nodi di fier nemico, e non d'amante. Tornano al ferro, e l'uno e l'altro il tinge Con molte piaghe; e stanco ed anelante E questi e quegli alfin pur si ritira, E dopo lungo faticar respira.

L'un l'altroguarda, e del suo corpo esangue, Sul pomo della spada appoggia il peso. Già dell'ultima stella il raggio langue Al primo albor ch'è in oriente acceso. Vede Tancredi in maggior copia il sangue Del suo nemico, e sè non tanto offeso. Ne gode e superbisce. O nostra folle Mente, ch'ogni aura di fortuna estolle!

Misero, di che godi? oh quanto mesti Fiano i trionfi, ed infelice il vanto! Gli occhi tuoi pagheran (se in vita resti) Di quel sangue ogni stilla un mar di pianto. Così tacendo e rimirando, questi Sanguinosi guerrier posaro alquanto. Ruppe il silenzio alfin Tancredi, e disse, Perchè il suo nome a lui l'altro scoprisse: Nostra sventura è ben che qui s'impieghi
Tanto valor, dove silenzio il copra.
Ma poichè sorte rea vien che ci neghi
E lode e testimon degno dell'opra,
Pregoti (se fra l'arme han loco i preghi)
Che il tuo nome e il tuo stato a me tu scopra,
Acciò ch'io sappia, o vinto o vincitore,
Chi la mia morte o la vittoria onore.

Risponde la feroce: Indarno chiedi-Quel c'ho per uso di non far palese. Ma chiunque io mi sia, tu innanzi vedi Un di que' duo che la gran torre accese. Arse di sdegno a quel parlar Tancredi, E, in mal punto il dicesti, indi riprese; Il tuo dire e il tacer di par m'alletta, Barbaro discortese, alla vendetta.

Torna l'ira ne'cori, e li trasporta,
Benchè debili, in guerra. Oh fera pugua!
U'l'arte in bando, u'già la forza è morta,
Ove in vece d'entrambi il furor pugna.
Oh che sanguigna e spaziosa porta
Fa l'una e l'altra spada, ovunque giugna,
Nell'arme e nelle carni! e se la vita
Non esce, sdegno tienla al petto unita.

Qual l'alto Egeo, perchè Aquilone o Noto Cessi, che tutto prima il volse e scosse, Non s'accheta però, ma il suono e il moto Ritien dell'onde anco agitate e grosse; Tal, sebben manca in lor col sangue voto Quel vigor che le braccia ai colpi mosse, Serbano ancor l'impeto primo, e vanno Da quel sospinti a giunger danno a danno.

Ma ecco omai l'ora fatale è giunta, Che il viver di Clorinda al suo fin deve. Spinge egli il ferro nel bel sen di punta, Che vi s'immerge, e il sangue avido beve; E la vesta, che d'or vago trapunta Le mammelle stringea tenera e leve, L'empie d'un caldo fiume. Ella già sente Morirsi; e il piè le manca egro e languente.

Quel segue la vittoria, e la trafitta
Vergine minacciando incalza e preme.
Ella, mentre cadea, la voce afflitta
Movendo, disse le parole estreme:
Parole ch'a lei novo un spirto ditta,
Spirto di fè, di carità, di speme;
Virtù ch'or Dio le infonde; e se rubella
In vita fu, la vuole in morte ancella.

Amico, hai vinto: io ti perdon: perdona
Tu ancora: al corpo no, che nulla pave;
All'alma sì: deh! per lei prega; e dona
Battesmo a me ch'ogni mia colpa lave.
In queste voci languide risuona
Un non so che di flebile e soave
Ch'alcor gli serpe, ed ognisdegno ammorza,
E gli occhi a lagrimar gl'invoglia e sforza.

Poco quindi lontan nel sen del monte Scaturía mormorando un picciol rio. Egli v'accorse, e l'elmo empiè nel fonte, E tornò mesto al grande ufficio e pio. Tremar sentì la man, mentre la fronte Non conosciuta ancor sciolse e scoprío. La vide, e la conobbe; e restò senza E voce e moto. Ahi vista! ahi conoscenza!

Non morì già; che sue virtuti accolse
Tutte in quel punto, e in guardia al corle mise,
E, premendo il suo affanno, a dar si volse
Vita con l'acqua a chi col ferro uccise.
Mentre egli il suon de'sacri detti sciolse,
Colei di gioia trasmutossi, e rise;
E, in atto di morir lieto e vivace,
Dir parea: S'apre il cielo; io vado in pace.

D'un bel pallore ha il bianco volto asperso, Come a gigli sarian miste viole; E gli occhi al cielo affisa; e in lei converso Sembra per la pietate il cielo e il Sole: E la man nuda e fredda alzando verso Il cavaliero, in vece di parole Gli dà pegno di pace. In questa forma Passa la bella donna, e par che dorma.

Come l'alma gentile uscita ei vede,
Rallenta quel vigor ch'avea raccolto;
E l'imperio di sè libero cede
Al duol già fatto impetuoso e stolto,
Ch'al cor si stringe, e, chiusa in breve sede
La vita, empie di morte i sensi e il volto.
Già simile all'estinto il vivo langue
Al colore, al silenzio, agli atti, al sangue.

E ben la vita sua, sdegnosa e schiva, Spezzando a forza il suo ritegno frale, La bella anima sciolta alfin seguiva. Che poco innanzi a lei spiegava l'ale: Ma quivi stuol di Franchi a caso arriva, Cui trae bisogno d'acqua o d'altro tale; E con la donna il cavalier ne porta, In sè mal vivo, e morto in lei ch'è morta.

Perocchè 'l duce loro ancor discosto
Conosce all' arme il principe cristiano:
Onde v'accorre; e poi ravvisa tosto
La vaga estinta, e duolsi al caso strano.
E già lasciar non vuole ai lupi esposto
Il bel corpo, che stima ancor pagano;
Ma sopra l'altrui braccia ambi li pone,
E ne vien di Tancredi al padiglione.

Affatto ancor nel piano e lento moto Non si risente il cavalier ferito; Pur fievolmente geme, e quinci è noto Che il suo corso vital non è fornito. Ma l'altro corpo tacito ed immoto Dimostra ben che n'è lo spirto uscito. Così portati, e l'uno e l'altro appresso, Ma in differente stanza, alfine è messo.

I pietosi scudier già sono intorno
Con vari uffici al cavalier giacente:
E già sen riede ai languidi occhi il giorno,
E le mediche mani e i detti ei sente.
Ma pur dubbiosa ancor del suo ritorno
Non s'assecura attonita la mente.
Stupido intorno ei guarda, e i servi e il loco
Alfin conosce; e dice afflitto e fioco:

Io vivo? io spiro ancora? e gli odrosi Rai miro ancor di questo infausto die? Dì, testimon de' miei misfatti ascosi, Che rimprovera a me le colpe mie! Ahi! man timida e lenta, or che non osi Tu, che sai tutte del ferir le vie, Tu, ministra di morte empia ed infame, Di questa vita rea troncar lo stame?

Passa pur questo petto, e feri scempi Col ferro tuo crudel fa' del mio core. Ma forse usata a fatti atroci ed empi, Stimi pietà dar morte al mio dolore. Dunque i'vivrò tra memorandi esempi Misero mostro d'infelice amore; Misero mostro, a cui sol pena è degna Dell'immensa empietà la vita indegna.

Vivrò, fra i miei tormenti e fra le cure, Mie giuste furie, forsennato, errante; Paventerò l'ombre solinghe e scure, Che il primo error mi recheranno avante: E del sol, che scoprì le mie sventure, A schivo ed in orrore avrò il sembiante; Temerò me medesmo, e, da me stesso Sempre fuggendo, avrò me sempre appresso. Ma dove, oh lasso me!, dove restaro
Le reliquie del corpo bello e casto?
Ciò che 'n lui sano i miei furor lasciaro,
Dal furor delle fere è forse guasto.
Ahi troppo nobil preda! ahi dolce e caro
Troppo, e pur troppo prezioso pasto!
Ahi sfortunato! in cui l'ombre e le selve
Irritaron me prima, e poi le belve.

Io pur verrò là dove siete; e voi Meco avrò, s'anco siete, amate spoglie. Ma, s'egli avvien che i vaghi membri suoi Stati sian cibo di ferine voglie, Vo'che la bocca stessa anco me ingoi, E il ventre chiuda me che lor raccoglie; Onorata per me tomba e felice, Ovunque sia, s'esser con lor mi lice.

Così parla quel misero; e gli è detto
Ch'ivi quel corpo avean, per cui si duole.
Rischiarar parve il tenebroso aspetto,
Qual le nubi un balen che passi e vole;
E dai riposi sollevò del letto
L'inferma delle membra e tarda mole;
E, traendo a gran pena il fianco lasso,
Colà rivolse vacillando il passo.

Ma come giunse, e vide in quel bel seno, Opera di sua man, l'empia ferita, E, quasi un ciel notturno anco sereno, Senza splendor la faccia scolorita, Tremò così che ne cadea, se meno Era vicina la fedele aita. Poi disse: O viso, che puoi far la morte Dolce, ma raddolcir non puoi mia sorte!

O bella destra, che il soave pegno
D'amicizia e di pace a me porgesti!
Quali or, lasso!, vi trovo? e qual ne vegno?
E voi, leggiadre membra, or non son questi
Del mio ferino e scellerato sdegno
Vestigi miserabili e funesti?
Oh di par con la man luci spietate!
Essa le piaghe fe, voi le mirate.

Asciutte le mirate: or corra, dove
Nega d'andare il pianto, il sangue mio.
Qui tronca le parole; e come il move
Suo disperato di morir, desio,
Squarcia le fasce e le ferite; e piove
Dalle sue piaghe esacerbate un rio.
E s'uccidea; ma quella doglia acerba,
Col trarlo di sè stesso, in vita il serba

Posto sul letto, e l'anima fugace
Fu richiamata agli odrosi uffici.
Ma la garrula fama omai non tace
L'aspre sue angoscie e i suoi casi infelici.
Vi tragge il pio Goffredo, e la verace
Turba v'accorre de'più degni amici.
Ma nè grave ammonit, nè pregar dolce
L'ostinato dell'alma affanno molce.

Qual in membro gentil piaga mortale
Tocca s'inaspra, e in lei cresce il dolore;
Tal dai dolci conforti in sì gran male
Più inacerbisce medicato il core.
Ma il venerabil Piero, a cui ne cale
Come d'agnella inferma al buon pastore,
Con parolo gravissime ripiglia
Il vaneggiar suo lungo, e lui consiglia:

O Tancredi, Tancredi, o da te stesso
Troppo diverso e da'principii tuoi,
Chi sì t'assorda e qual nuvol sì spesso
Di cecità fa che veder non puoi?
Questa sciagura tua del cielo è un messo:
Non vedi lui? non odi i detti suoi?
Che ti sgrida, e richiama alla smarrita
Strada che pria segnasti, e te l'addita?

Agli atti del primiero ufficio degno Di cavalier di Cristo ei ti rappella, Che lasciasti per farti (ahi cambio indegno!) Drudo d'una fanciulla a Dio rubella. Seconda avversità, pietoso sdegno Con leve sferza di lassù flagella Tua folle colpa, e fa di tua salute Te medesmo ministro; e tu 'l rifiute?

Rifiuti dunque, ahi sconoscente!, il dono Del Ciel salubre, e 'ncontra lui t'adiri? Misero, dove corri in abbandono A' tuoi sfrenati e rapidi martíri? Sei giunto, e pendi già cadente e prono Sul precipizio eterno; e tu nol miri? Miralo, prego, e te raccogli, e frena Quel dolor ch'a morir doppio ti mena.

Potè dell'altro intepidir la voglia.
Nel cor dà loco a que'conforti, e scema
L'impeto interno dell'intensa doglia;
Ma non così, che ad or ad or non gema,
E che la lingua a lamentar non scioglia,
Ora seco parlando, or con la sciolta
Anima, che dal ciel forse l'ascolta.

Lei nel partir, lei nel tornar del Sole, Chiama con voce stanca, e prega e plora: Come usignuol cui 'l villan duro invole Dal nido i figli non pennuti ancora, Che in miserabil canto affitte e sole Piange le notti, e n'empie i boschi e l'ora. Alfin col nuovo di rinchiude alquanto I lumi; e il sonno in lor serpe fra 'l pianto.

Ed ecco, in sogno, di stellata veste
Cinta gli appar la sospirata amica:
Bella assai più; ma lo splendor celeste
L'orna, e non toglie la notizia antica.
E con dolce atto di pietà le meste
Luci par che gli asciughi, e così dica:
Mira come son bella e come lieta,
Fedel mio caro; e in me tuo duolo acqueta.

Tale i' son, tua mercè: tu me dai vivi
Del mortal mondo, per error, togliesti;
Tu in grembo a Dio fra gl'immortali e divi
Per pietà, di salir degna mi festi.
Quivi io beata amando godo, e quivi
Spero che per te loco anco s'appresti,
Ove al gran Sole e nell'eterno die
Vagheggerai le sue bellezze e mie.

Se tu medesmo non t'invidii il Eielo, E non travii col vaneggiar de'sensi, Vivi, e sappi ch'io t'amo, e non tel celo, Quanto più creatura amar conviensi. Così dicendo, fiammeggiò di zelo Per gli occhi, fuor del mortal uso accensi: Poi nel profondo de' suoi rai si chiuse, E sparve, e novo in lui conforto infuse.

Consolato ei si desta, e si rimette
De' medicanti alla discreta aita;
E intanto seppellir fa le dilette
Membra che informò già la nobil vita:
E se non fu di ricche pietre elette
La tomba e da man dedala scolpita,
Fu scelto almeno il sasso, e chi gli diede
Figura quanto il tempo ivi concede.

Quivi da faci, in lungo ordine accese, Con nobil pompa accompagnar la feo; E le sue armi, a un nudo pin sospese, Vi spiegò sopra in forma di trofeo. Ma come prima alzar le membra offese Nel dì seguente il cavalier poteo, Di riverenza pieno e di pietate Visitò le sepolte ossa onorate. Giunto alla tomba ove al suo spirto vivo Dolorosa prigione il Ciel prescrisse, Pallido, freddo, muto, e quasi privo Di movimento, al marmo gli occhi affisse. Alfin sgorgando un lagrimoso rivo, In un languido oimè proruppe, e disse:

O sasso amato ed onorato tanto, Che dentro hai le mie fiamme e fuori il pianto,

Non di morte sei tu, ma di vivaci
Ceneri albergo, ov'è riposto Amore;
E ben sento io da te le usate faci,
Men dolci sì, ma non men calde al core:
Deh! prendi i miei sospiri, e questi baci
Prendi, ch'io bagno di doglioso umore;
E dàlli tu, poich'io non posso, almeno
Alle amate reliquie c'hai nel seno.

Dàlli lor tu; chè, se mai gli occhi gira
L'anima bella alle sue belle spoglie,
Tua pietate e mio ardir non avrà in ira;
Ch'odio o sdegno lassù non si raccoglie.
Perdona ella il mio fallo; e sol respira
In questa speme il cor fra tante doglie.
Sa ch'empia è sol la mano, e non l'è noia
Che, s'amando lei vissi, amando i' moia.

Ed amando morrò: felice giorno, Quando che sia; ma più felice molto, Se, come errando or vado a te d'intorno, Allor sarò dentro al tuo grembo accolto. Faccian l'anime amiche in ciel soggiorno; Sia l'un cenere e l'altro in un sepolto: Ciò che 'l viver non ebbe, abbia la morte. Oh, se sperar ciò lice, altera sorte!

Confusamente si bisbiglia intanto Del caso reo nella rinchiusa terra: Poi s'accerta e divulga, e in ogni canto I)ella città smarrita il romor erra Misto di gridi e di femmineo pianto: Non altramente che se presa in guerra Tutta ruini, e il foco e i nemici empi Volino per le case e per li tempî.

Ma tutti gli occhi Arsete in sè rivolve, Miserabil di gemito e d'aspetto. Ei, come gli altri, in lagrime non solve Il duol, chè troppo è d'indurato affetto: Ma i bianchi crini suoi d'immonda polve Si sparge e brutta, e fiede il volto e il petto. Or mentre in lui vôlte le turbe sono, Va'in mezzo Argante, e parla in cotal suono:

Ben volev' io, quando primier m'accorsi Che fuor si rimanea la donna forte, Seguirla immantinente; e ratto corsi Per correr seco una medesma sorte. Che non feci e non dissi? o quai non porsi Preghiere al re, che fesse aprir le porte? Ei me, pregante e contendente invano. Con l'imperio affrenò c'ha qui soprano.

Ahi! che s'io allora usciva, o dal periglio Qui ricondotta la guerriera avrei, O chiusi, ov' ella il terren fe vermiglio, Con memorabil fine i giorni miei. Ma che poteva io più? parve al consiglio Degli uomini altramente e degli Dei: Ella morì di fatal morte; ed io Quant' or conviensi a me già non obblio.

Odi, Gerusalem, ciò che prometta Argante: odil tu, Cielo; e, se in ciò manco, Fulmina sul mio capo: Io la vendetta Giuro di far nell'omicida Franco, Che per la costei morte a me s'aspetta; Nè questa spada mai depor dal fianco, Infin ch'ella a Tancredi il cor non passi E il cadavero infame ai corvi lassi.

Così diss' egli; e l'aure popolari
Con applauso seguir le voci estreme:
E, immaginando sol, temprò gli amari
L'aspettata vendetta in quel che geme.
Oh vani giuramenti! Ecco contrari
Seguir tosto gli effetti all'alta speme;
E cader questi in tenzon pari estinto
Sotto colui ch' ei fa già preso e vinto.

## CANTO DECIMOTERZO.

## ABGOMENTO.

Nuovi ostacoli: selva incantata; aridità eccessiva. — Alcuni de' Crociati abbandonano il campo.

Macchina espugnatrice delle mura,
Che in sè novi argomenti Ismen ripensa,
Perchè più resti la città secura:
Onde ai Franchi impedir ciò che dispensa
Lor di materia il bosco, egli procura;
Tal che contra Siòn battuta e scossa
Torre nova rifarsi indi non possa.

Sorge non lungi alle cristiane tende
Tra solitarie valli alta foresta,
Foltissima di piante antiche, orrende,
Che spargon d'ogn' intorno ombra funesta.
Qui nell'ora che 'l Sol più chiaro splende,
È luce incerta e scolorita e mesta,
Quale in nubilo ciel dubbia si vede,
Se il dì alla notte, o s'ella a lui succede.

Ma quando parte il Sol, qui tosto adombra Notte, nube, caligine ed orrore, Cherassembra infernal, che gli occhi ingombra Di cecità, ch' empie di tema il core. Nè qui gregge od armenti a'paschi, all'ombra Guida bifolco mai, guida pastore; Nè v'entra peregrin, se non smarrito, Ma lunge passa, e la dimostra a dito.

Qui s'adunan le streghe, ed il suo vago Con ciascuna di lor notturno viene; Vien sovra i nembi, e chi d'un fero drago, E chi forma d'un irco informe tiene; Concilio infame, che fallace imago Suole allettar di desiato bene A celebrar con pompe immonde e sozze I profani conviti e l'empie nozze.

Così credeasi; ed abitante alcuno
Del fero bosco mai ramo non svelse.
Ma i Franchi il vïolâr, perch' ei sol uno
Somministrava lor macchine eccelse.
Or qui sen venne il mago, e l'opportuno
Alto silenzio della notte scelse.
Della notte che prossima successe;
E suo cerchio formovvi, e i segni impresse.

Escinto, enudo un piè, nel cerchio accolto, Mormorò potentissime parole. Girò tre volte all'orïente il volto, Tre volte ai regni ove dechina il sole; E tre scosse la verga, ond'uom sepolto Trar dalla tomba e dargli moto suole; E tre col piede scalzo il suol percosse; Poi con terribil grido il parlar mosse:

Udite, udite, o voi, che dalle stelle Precipitar giù i folgori tonanti; Sì, voi che le tempeste e le procelle Movete, abitator dell'aria erranti, Come voi che alle inique anime felle Ministri siete degli eterni pianti, Cittadino d'Averno, or qui v'invoco, E te, signor de' regni empi del foco.

Prendete in guardia questa selva, e queste
Piante che numerate a voi consegno.
Come il corpo è dell'alma albergo e veste,
Così d'alcun di voi sia ciascun legno:
Onde il Franco ne fugga, o almen s'arreste
Ne' primi colpi, e tema il vostro sdegno.
Disse; e quelle ch'aggiunse orribil note,
Lingua, s'empia non è, ridir non puote.

A quel parlar le faci onde s'adorna Il seren della notte, egli scolora; E la luna si turba, e le sue corna Di nube avvolge, e non appar più fuora. Irato i gridi a raddoppiar ei torna: Spirti invocati, or non venite ancora? Onde tanto indugiar? forse attendete Voci ancor più potenti o più secrete?

Per lungo disusar già non si scorda

Dell'arti crude il più efficace aiuto;

E so con lingua anch'io di sangue lorda

Quel nome profferir grande e temuto,

A cui nè Dite mai ritrosa o sorda,

Nè trascurato in ubbidir fu Pluto.

Che sì? che sì?... volea più dir; ma intanto

Conobbe ch' eseguito era l' incanto.

Veniano innumerabili, infiniti
Spirti, parte che in aria alberga ed erra,
Parte di quei che son dal fondo usciti
Caliginoso e tetro della terra,
Lenti, e del gran divieto anco smarriti
Che impedì loro il trattar l'arme in guerra;
Ma già venirne qui lor non si toglie,
E ne' tronchi albergare e tra le foglie.

Al suo disegno, al re lieto sen riede:
Signor, lascia ognidubbio, e il cor rinfranca,
Chè omai secura è la regal tua sede;
Nè potrà rinnovar più l'oste Franca
L'alte macchine sue, com'ella crede.
Così gli dice: e poi di parte in parte
Narra i successi della magic'arte.

Soggiunse appresso: Or cosa aggiungo a quest Fatte da me, ch'a me non meno aggrada. Sappi che tosto nel leon celeste Marte col Sol fia ch'ad unir si vada; Nè tempreran le fiamme lor moleste Aure, o nembi di pioggia o di rugiada: Chè quanto in cielo appar, tutto predice Aridissima arsura ed infelice.

Ondequicaldo avrem, quall'hannoappena
Gli adusti Nasamoni o i Garamanti.
Pur a noi fia men grave in città piena
D'acque e d'ombre si fresche e d'agi tanti:
Ma i Franchi in terra asciutta e non amena
Gia non saranlo a tollerar bastanti;
E, pria domi dal cielo, agevolmente
Fian poi sconfitti dall' egizia gente.

Tu vincerai sedendo: e la fortuna
Non cred'io che tentar più ti convegna.
Ma se il Circasso altier che posa alcuna
Non vuole, e, benchè onesta, anco la sdegna,
T'affretta, come suole, e t'importuna,
Trova modo pur tu ch'a freno il tegna;
Chè molto non andrà che 'l Cielo amico
A te pace darà, guerra al nemico.

Or questo udendo il re, ben s'assecura, Sì che non teme le nemiche posse.
Già riparate in parte avea le mura
Che de' montoni l'impeto percosse:
Con tutto ciò non rallentò la cura
Di ristorarle, ove sian rotte o smosse.
Le turbe tutte, e cittadine e serve,
S' impiegan qui: l'opra continua ferve.

Mainquesto mezzo il pio Buglion non vuole
Che la forte cittade invan si batta,
Se non è prima la maggior sua mole
Ed alcun' altra macchina rifatta;
E i fabri al bosco invia, che porger suole
Ad uso tal pronta materia ed atta.
Vanno costor su l'alba alla foresta;
Ma timor novo al suo apparir gli arresta.

Qual semplice bambin mirar non osa
Dove insolite larve abbia presenti;
O come pave nella notte ombrosa,
Immaginando pur mostri e portenti:
Così temean, senza saper qual cosa
Siasi quella però che gli sgomenti;
Se non che 'l timor forse ai sensi finge
Maggior prodigi di Chimera o Sfinge.

Torna la turba: e timida e smarrita
Varia e confonde sì le cose e i detti,
Ch'ella nel riferir n'è poi schernita,
Nè son creduti i mostruosi effetti.
Allor vi manda il Capitano ardita
E forte squadra di guerrieri eletti,
Perchè sia scorta all'altra, e in eseguire
I magisteri suoi le porga ardire.

Questi, appressando ove lor seggio han por Gli empi demoni in quel selvaggio orrore, Non rimirar le nere ombre sì tosto, Che lor si scosse e tornò ghiaccio il core. Pur oltre ancor sen gían, tenendo ascosto Sotto audaci sembianti il vil timore; E tanto s'avanzar, che lunge poco Erano omai dall'incantato loco.

Esce allor della selva un suon repente, Che par rimbombo di terren che treme; E il mormorar degli austri in lui si sente, E il pianto d'onda che fra scogli geme. Come rugge il leon, fischia il serpente, Com'urla il lupo, e come l'orso freme, V'odi, e v'odi le trombe, e v'odi il tuono: Tanti e sì fatti suoni esprime un suono.

In tutti allor s'impallidir le gote, E la temenza a mille segni apparse: Nè disciplina tanto o ragion puote, Ch'osin di gire innanzi o di fermarse; Chè all'occulta virtù che li percote, Son le difese loro anguste e scarse. Fuggono alfine; e un d'essi, in cotal guisa Scusando il fatto, il pio Buglion n'avvisa:

Signor, non è di noi chi più si vante
Troncar la selva; ch'ella è sì guardata,
Ch'io credo (e il giurerei) che in quelle piante
Abbia la reggia sua Pluton traslata.
Ben ha tre volte e più d'aspro diamante
Ricinto il cor chi intrepido la guata;
Nè senso v'ha colui ch'udir s'arrischia
Come, tonando, insieme rugge e fischia.

Così costui parlava. Alcasto v'era,
Fra molti che l'udian, presente a sorte:
Uom di temerità stupida e fera,
Sprezzator de'mortali, e della morte;
Che non avria temuto orribil fera,
Nè mostro formidabile ad uom forte,
Nè tremoto, nè folgore, nè vento,
Nè s'altro ha il mondo più di violento.

Crollava il capo, e sorridea, dicendo:
Dove costui non osa, io gir confido;
Io sol quel bosco di troncare intendo,
Che di torbidi sogni è fatto nido.
Già nol mi vieterà fantasma orrendo,
Nè di selva o d'augei fremito o grido;
O pur tra quei sì spaventosi chiostri
D'ir nell'inferno il varco a me si mostri.

Cotal si vanta al Capitano; e, tolta
Da lui licenza, il cavalier s'invia;
E rimira la selva, e poscia ascolta
Quel che da lei novo rimbombo uscia:
Nè però il piede audace indietro volta,
Ma securo e sprezzante è come pria;
E già calcato avrebbe il suol difeso,
Ma gli s'oppone (o pargli) un foco acceso.

Cresce il gran foco, e informa d'alte mura Stende le fiamme torbide e fumanti; E ne cinge quel bosco e l'assecura Ch'altrigli arbori suoi non tronchi o schianti. Le maggiori sue fiamme hanno figura Di castelli superbi e torreggianti: E di tormenti bellici ha munite Le ròcche sue questa novella Dite.

Oh quanti appaion mostri armatiin guarda
Degli alti merli, e in che terribil faccia!
De' quai con occhi biechi altri il riguarda,
E dibattendo l'arme altri il minaccia.
Fugge egli alfine; e ben la fuga è tarda,
Qual di leon che si ritiri in caccia;
Ma pure è fuga; e pur gli scuote il petto
Timor, sino a quel punto ignoto affetto.

Non s'avvide esso allor d'aver temuto;
Ma, fatto poi lontan, ben se n'accorse:
E stupor n'ebbe e sdegno: e dente acuto
D'amaro pentimento il cor gli morse:
E, di trista vergogna acceso e muto,
Attonito in disparte i passi torse;
Chè quella faccia alzar, già sì orgogliosa,
Nella luce degli uomini non osa.

Chiamato da Goffredo indugia, e scuse Trova all'indugio, e di restarsi agogna. Pur va, ma lento; e tien le labbra chiuse, O gli ragiona in guisa d'uom che sogna. Difetto e fuga il Capitan conchiuse In lui da quella insolita vergogna; Poi disse: Or ciò che fia? forse prestigi Son questi, o di natura alti prodigi?

Ma s'alcun v'è, cui nobil voglia accenda Di cercar que'salvatichi soggiorni, Vadane pure, e la ventura imprenda, E nunzio almen più certo a noi ritorni. Così diss'egli: e la gran selva orrenda Tentata fu ne' tre seguenti giorni Dai più famosi; e pur alcun non fue Che non fuggisse alle minacce sue.

Era il prence Tancredi intanto sorto
A seppellir la sua diletta amica;
E benchè in volto sia languido e smorto,
E mal atto a portar elmo e lorica,
Nulladimen, poichè 'l bisogno ha scorto,
Ei non ricusa il rischio o la fatica;
Chè 'l cor vivace il suo vigor trasfonde
Al corpo sì, che par ch'esso n'abbonde.

Vassene il valoroso, in sè ristretto, E tacito e guardingo, al rischio ignoto; E sostien della selva il fero aspetto, E il gran rumor del tuono e del tremoto; È nulla sbigottisce; e sol nel petto Sente, ma tosto il seda, un picciol moto. Trapassa; ed ecco in quel silvestre loco Sorge improvvisa la città del fuoco.

Allor s'arretra, e dubbio alquanto resta, Fra sè dicendo: Or qui che vaglion l'armi? Nelle fauci de'mostri, e in gola a questa Devoratrice fiamma andrò a gettarmi? Non mai la vita, ove cagione onesta Del comun pro la chieda, altri risparmi; Ma nè prodigo sia d'anima grande Uom degno; e tale è ben chi qui la spande.

Pur l'oste che dirà, se indarno i'riedo? Qual altra selva ha di troncar speranza? Nè intentato lasciar vorrà Goffredo Maiquesto varco. Or, s'oltre alcun s'avanza, Forse l'incendio che qui sorto i'vedo, Fia d'effetto minor che di sembianza: Ma seguane che puote. E in questo dire, Dentro saltovvi. Oh memorando ardire! Nè sotto l'armi già sentir gli parve Caldo o fervor, come di fuoco intenso: Ma pur, se fosser vere fiamme o larve, Mal potè giudicar sì tosto il senso: Perchè repente, appena tocco, sparve Quel simulacro, e giunse un nuvol denso Che portò notte e verno; e il verno ancora E l'ombra dileguossi in picciol ora.

Stupido sì, ma intrepido rimane
Tancredi; e poichè vede il tutto cheto,
Mette securo il piè nelle profane
Soglie, e spia della selva ogni secreto;
Nè più apparenze inusitate e strane,
Nè trova alcun fra via scontro o divieto:
Se non quanto per sè ritarda il bosco
La vista e i passi, inviluppato e fosco.

Alfine un largo spazio in forma scorge D'anfiteatro; e non è pianta in esso, Salvo che nel suo mezzo altero sorge, Quasi eccelsa piramide, un cipresso. Colà si drizza, e nel mirar s'accorge Ch'era di vari segni il tronco impresso, Simili a quei che in vece usò di scritto L'antico già misterioso Egitto.

Fra i segni ignoti alcune note ha scorte Del sermon di Soría ch'ei ben possiede. O tu, che dentro ai chiostri della morte Osasti por, guerriero audace, il piede, Deh!, se non sei crudel quanto sei forte, Deh! non turbar questa secreta sede. Perdona all'alme omai di luce prive: Non dee guerra co'morti aver chi vive.

Così dicea quel motto. Egli era intento Delle brevi parole ai sensi occulti: Fremere intanto udía continuo il vento Tra le frondi del bosco e tra i virgulti, E trarne un suon che flebile concento Par d'umani sospiri e di singulti; E un non so che confuso instilla al core Di pietà, di spavento e di dolore.

Pur tragge alfin la spada, e con gran forza Percote l'alta pianta. Oh meraviglia! Manda fuor sangue la recisa scorza, E fa la terra intorno a sè vermiglia. Tutto si raccapriccia, e pur rinforza Il colpo, e il fin vederne ei si consiglia. Allor, quasi di tomba, uscir ne sente Un indistinto gemito dolente;

Chepoi distinto in voci, Ahi! troppo, disse, M'hai tu, Tancredi, offeso: or tanto basti. Tu dal corpo, che meco e per me visse, Felice albergo già, mi discacciasti: Perchè il misero tronco, a cui m'affisse Il mio duro destino, anco mi guasti? Dopo la morte gli avversari tuoi, Crudel, ne'lor sepolcri offender vuoi?

Clorinda fui: nè sol qui spirto umano Albergo in questa pianta rozza e dura; Ma ciascun altro ancor, Franco o Pagano. Che lassi i membri a piè dell'alte mura, Astretto è qui da novo incanto e strano, Non so s'io dica in corpo o in sepoltura. Son di senso animati i rami e i tronchi, E micidial sei tu, se legno tronchi.

Qual infermo talor, che in sogno scorge
Drago o cinta di fiamme alta chimera,
Sebben sospetta, o in parte anco s'accorge,
Che simulacro sia non forma vera,
Pur desia di fuggir; tanto gli porge
Spavento la sembianza orrida e fera:
Tale il timido amante appien non crede
Ai falsi inganni, e pur ne teme e cede.

E dentro il cor gli è in modo tal conquiso Da vari affetti, che s'agghiaccia e trema; E nel moto potente ed improvviso Gli cade il ferro, e il manco è in lui la téma. Va fuor di sè: presente aver gli è avviso L'offesa donna sua che plori e gema; Nè può soffrir di rimirar quel sangue, Nè quei gemiti udir d'egro che langue.

Così quel contra morte audace core Nulla forma turbò d'alto spavento; Mà lui, che solo è fievole in amore, Falsa imago deluse e van lamento. Il suo caduto ferro intanto fuore Portò del bosco impetuoso vento, Sì che vinto partissi; e in su la strada Ritrovò poscia e ripigliò la spada.

Pur non tornò, nè ritentando ardío Sprar di novo le cagioni ascose. E poichè, giunto al sommo duce, unío Gli spirti alquanto, e l'animo compose, Incominciò: Signor, nunzio son io Di non credute e non credibil cose: Ciò che dicean dello spettacol fero E del suon paventoso, è tutto vero.

Meraviglioso foco indi m'apparse,
Senza materia in un istante appreso;
Che sorse, e, dilatando, un muro farse
Parve, e d'armati mostri esser difeso.
Pur vi passai, chè nè l'incendio m'arse,
Nè dal ferro mi fu l'andar conteso.
Vernò in quel punto ed annottò; fe il giorno
E la serenità poscia ritorno.

Di più dirò: ch'agli alberi dà vita
Spirito uman che sente e che ragiona.
Per prova sollo; io n'ho la voce udita,
Che nel cor flebilmente anco mi suona.
Stilla sangue de' tronchi ogni ferita,
Quasi di molle carne abbian persona.
No, no, più non potrei (vinto mi chiamo)
Nè corteccia scorzar nè sveller ramo.

Così dic'egli; e il Capitano ondeggia In gran tempesta di pensieri intanto. Pensa s'egli medesmo andar là deggia (Chè tal lo stima) a ritentar l'incanto; O se pur di materia altra provveggia Lontana più, ma non difficil tanto. Ma dal profondo de'pensieri suoi L'eremita il rappella, e dice poi: Lascia il pensiero audace: altri conviene Che delle piante sue la selva spoglie. Già già la fatal nave all'erme arene La prora accosta, e l'auree vele accoglie; Già, rotte le indegnissime catene, L'aspettato guerrier dal lido scioglie; Non è lontana omai l'ora prescritta, Che sia presa Siòn, l'oste sconfitta.

Parla ei così, fatto di fiamma in volto, E risuona più ch'uomo in sue parole. E il pio Goffredo a pensier novi è vòlto; Chè neghittoso già cessar non vuole. Ma nel cancro celeste omai raccolto Apporta arsura inusitata il sole, Ch'a'suoi disegni, a'suoi guerrier nemica, Insopportabil rende ogni fatica.

Spenta è del cielo ogni benigna lampa:
Signoreggiano in lui crudeli stelle,
Onde piove virtù che informa e stampa
L'aria d'impression maligne e felle.
Cresce l'ardor nocivo, e sempre avvampa
Più mortalmente in queste parti e in quelle.
A giorno reo notte più rea succede,
E dì peggior di lei dopo lei vede.

Non esce il Solgiammai, che, asperso e cinto Di sanguigni vapori entro e d'intorno, Non mostri nella fronte assai distinto Mesto presagio d'infelice giorno; Non parte mai, che, in rosse macchie tinto, Non minacci egual noia al suo ritorno, E non inaspri i già sofferti danni Con certa téma di futuri affanni.

Mentr'egli i raggi poi d'alto diffonde, Quanto d'intorno occhio mortal si gira, Seccarsi i fiori e impallidir le fronde, Assetate languir l'erbe rimira, E fendersi la terra e scemar l'onde, Ogni cosa del ciel soggetta all'ira, E le sterili nubi in aria sparse In sembianza di fiamme altrui mostrarse.

Sembra il ciel nell'aspetto atra fornace, Nè cosa appar che gli occhi almen ristaure. Nelle spelonche sue zefiro tace, E in tutto è fermo il vaneggiar dell'auro. Solo vi soffia (e par vampa di face) Vento che move dalle arene maure, Che gravoso e spiacente e seno e gote Co'densi fiati ad or ad or percote. Non ha poscia la notte ombre più liete.

Ma del caldo del Sol paiono impresse;

E di travi di foco e di comete

E d'altri fregi ardenti il velo intesse.

Nè pur, misera terra, alla tua sete

Son dall'avara luna almen concesse

Sue rugiadose stille; e l'erbe e i fiori

Bramano indarno i lor vitali umori.

Dalle notti inquiete il dolce sonno l'Bandito fugge; e i languidi mortali Lusingando ritrarlo a sè non ponno. Ma pur la sete è il pessimo de'mali; Perocchè di Giudea l'iniquo donno, Con veneni e con succhi aspri e mortali Più dell'inferna Stige e d'Acheronte Torbido fece e livido ogni fonte.

E il picciol Siloè, che puro e mondo Offría cortese ai Franchi il suo tesoro, Or di tepide linfe appena il fondo Arido copre, e dà scarso ristoro; Nò il Po, qualor di maggio è più profondo, Parría soverchio ai desiderii loro; Nè il Gange, o il Nilo, allor che non s'appaga De'sette alberghi e il verde Egitto allaga. S'alcun giammai tra frondeggianti rive
Puro vide stagnar liquido argento,
O giù precipitose ir acque vive
Per alpe, o in piaggia erbosa a passo lento;
Quelle al vago desio forma e descrive,
E ministra materia al suo tormento;
Chè l'imagine lor gelida e molle
L'asciuga e scalda, e nel pensier ribolle.

Vedi le membra de'guerrier robuste,
Cui nè cammin per aspra terra preso,
Nè ferrea salma, onde gir sempre onuste,
Nè domò ferro alla lor morte inteso;
Ch'or risolute e dal calore aduste
Giacciono a sè medesme inutil peso:
E vive nelle vene occulto foco,
Che pascendo le strugge a poco a poco.

Langue il corsier, già si feroce, e l'erba.
Che fu suo caro cibo, a schifo prende:
Vacilla il piede infermo, e la superba
Cervice dianzi, or giù dimessa pende:
Memoria di sue palme or più non serba.
Nè più nobil di gloria amor l'accende;
Le vincitrici spoglie e i ricchi fregi
Par che quasi vil soma odii e dispregi.

Languisce il fido cane, ed ogni cura
Del caro albergo e del signore obblía;
Giace disteso, ed all'interna arsura,
Sempre anelando, aure novelle invía.
Ma se altrui diede il respirar natura
Perchè il caldo del cor temprato sia,
Or nulla o poco refrigerio n'ave;
Sì quello, onde si spira, è denso e grave.

Così languía la terra; e in tale stato Egri giaceansi i miseri mortali: E il buon popol fedel, già disperato Di vittoria, temea gli ultimi mali: E risonar s'udía per ogni lato Universal lamento in voci tali: Che più spera Goffredo? o che più bada? Sinchè tutto il suo campo a morte vada?

Deh! con quai forze superar si crede Gli alti ripari de'nemici nostri? Onde macchine attende? ei sol non vede L'ira del Cielo a tanti segni mostri? Della sua mente avversa a noi fan fede Mille novi prodigi e mille mostri; Ed arde a noi sì il Sol, che minor uopo Di refrigerio ha l'Indo o l'Etyopo. Dunque stima costui che nulla importe
Che n'andiam noi, turba negletta, indegna,
Vili ed inutili alme, a dura morte,
Pur ch'ei lo scettro imperial mantegna?
Cotanto adunque fortunata sorte
Rassembra quella di colui che regna,
Che ritener si cerca avidamente
A danno ancor della soggetta gente?

Or mira d'uom, c'ha il titolo di pio, Provvidenza pietosa, animo umano: La salute de' suoi porre in obblio, Per conservarsi onor dannoso e vano; E veggendo a noi secchi i fonti e il rio, Per sè l'acque condur fin dal Giordano, E, fra pochi sedendo a mensa lieta, Mescolar l'onde fresche al vin di Creta.

Così i Franchi dicean; ma il duce greco.
Che il lor vessillo è di seguir già stanco,
Perchè morir qui? disse; e perchè meco
Far che la schiera mia ne vegna manco?
Se nella sua follía Goffredo è cieco,
Siasi in suo danno e del suo popol Franco;
A noi che nòce? E, seuza tôr licenza,
Notturna fece e tacita partenza.

Mosse l'esempio assai, come al di chiaro Fu noto: e d'imitarlo alcun risolve. Quei che seguir Clotareo ed Ademaro E gli altri duci ch' or son ossa e polve, Poichè la fede ch' a color giuraro Ha disciolto colei che tutto solve, Già trattano di fuga; e già qualcuno Parte furtivamente all'aer bruno.

Ben se l'ode Goffredo e ben sel vede, E i più aspri rimedi avría ben pronti: Ma gli schiva ed abborre; e con la fede Che faría stare i flumi e gire i monti, Devotamente al Re del mondo chiede Che gli apra omai della sua grazia i fonti: Giunge le palme, e flammeggianti in zelo Gli occhi rivolge e le parole al cielo:

Padre e Signor, se al popol tuo piovesti Già le dolci rugiade entro al deserto; Se a mortal mano già virtù porgesti Romper le pietre e trar del monte aperto Un vivo fiume; or rinnovella in questi Gli stessi esempi; e se ineguale è il merto, Adempi di tua grazia i lor difetti, E giovi lor che tuoi guerrier sian detti. Tarde non furon già queste preghiere, Che derivar da giusto umil desio: Ma sen volaro al ciel pronte e leggiero, Come pennuti augelli, innanzi a Dio. Le accolse il Padre eterno, ed alle schiere Fedeli sue rivolse il guardo pio; E di sì gravi lor rischi e fatiche Gl' increbbe, e disse con parole amiche:

Abbia sin qui sue dure e perigliose
Avversità sofferto il campo amato;
E contra lui con armi ed arti ascose
Siasi l'inferno e siasi il mondo armato.
Or cominci novello ordin di cose,
E gli si volga prospero e beato.
Piova; e ritorni il suo guerriero invitto,
E venga a gloria sua l'oste d'Egitto.

Così dicendo, il capo mosse, e gli ampi Cieli tremaro, e i lumi erranti e i fissi; E tremò l'aria riverente, e i campi Dell'oceàno, e i monti, e i ciechi abissi. Fiammeggiare a sinistra accesi lampi Fur visti, e chiaro tuono insieme udissi. Accompagnan le genti il lampo e il tuono Con allegro di voci ed alto suono. CANTO XIII.

Ecco súbite nubi, e non di terra Già per virtù del sole in alto ascese; Ma giù dal ciel, che tutte apre e disserra Le porte sue, veloci in giù discese: Ecco notte improvvisa il giorno serra Nell'ombre sue che d'ogn'intorno ha stese. Segue la pioggia impetuosa; e cresce Il rio così, che fuor del letto n' esce.

Come talor nella stagione estiva, Se dal ciel pioggia destata scende, Stuol d'anitre loquaci in secca riva Con rauco mormorar lieto l'attende, E spiega l'ali al freddo umor, nè schiva Alcuna di bagnarsi in lui si rende, E là 've maggior fondo ei si raccoglia, Si tuffa, e spegne l'assetata voglia;

Così gridando, la cadente piova, Che la destra del ciel pietosa versa, Lieti salutan questi: a ciascun giova La chioma averne, non che 'l manto, aspersa: Chi bee ne' vetri, e chi negli elmi a prova: Chi tien la man nella fresc'onda immersa: Chi se ne spruzza il volto, e chi le tempie, Chi scaltro a miglior uso i vasi n' empie.

Nè pur l'umana gente or si rallegra, E de'suoi danni a ristorar si viene, Ma la terra, che dianzi afflitta ed egra Di fessure le membra avea ripiene, La pioggia in sè raccoglie, e si rintégra, E la comparte alle più interne vene; E largamente i nutritivi umori Alle piante ministra, all'erbe, ai fiori:

Ed inferma somiglia, a cui vitale
Succo le interne parti arse rinfresca;
E disgombrando la cagion del male,
A cui le membra sue fur cibo ed esca,
La rinfranca e ristora, e rende quale
Fu nella sua stagion più verde e fresca;
Tal chi obliando i suoi passati affanni,
Le ghirlande ripiglia e i lieti panni.

Cessa la pioggia alfine e torna il sole;
Ma dolce spiega e temperato il raggio,
Pien di maschio valor, siccome suole
Tra 'l fin d'aprile e il cominciar di maggio.
Oh fidanza gentil! chi Dio ben còle,
L'aria sgombrar d'ogni mortale oltraggio,
Cangiar alle stagioni ordine e stato,
Vincer la rabbia delle stelle e il fato.

## CANTO DECIMOQUARTO.

## ARGOMENTO.

Goffredo alle preghiere do' principi fa grazia a Rinaldo, e invia due messaggeri per richiamarlo.

Usciva omai dal molle e fresco grembo
Della gran madre sua la notte oscura,
Aure lievi portando e largo nembo
Di sua rugiada prezrosa e pura;
E, scotendo del vel l'umido lembo,
Ne spargeva i fioretti e la verdura;
E i venticelli, dibattendo l'ali,
Lusingavano il sonno dei mortali.

Ed essi ogni pensier, che il dì conduce,
Tuffato aveano in dolce oblio profondo.
Ma vigilando nell' eterna luce
Sedeva al suo governo il re del mondo,
E rivolgea dal cielo al Franco duce
Lo sguardo favorevole e giocondo:
Quinci a lui n' inviava un sogno lieto,
Perchè gli rivelasse alto decreto.

Non lungiall'auree porte ond'esce il Sole, È cristallina porta in oriente, Che per costume innanzi aprir si suole Che si dischiuda l'uscio al di nascente: Da questa escono i sogni, i quai Dio vuole Mandar per grazia a pura e casta mente: Da questa orquel, ch'al pio Buglion discende, L'ali dorate in verso lui distende.

Nulla mai viston nel sonno offerse
Altrui sì vaghe immagini o sì belle,
Com' ora questa a lui, la qual gli aperse
I secreti del cielo e delle stelle,
Onde, siccome entro uno speglio, ei scerse
Ciò che là suso è veramente in elle.
Pareagli esser traslato in un sereno
Candido, e d'auree fiamme adorno e pieno.

E mentre ammira in quell'eccelso loco L'ampiezza, i moti, i lumi e l'armonia, Ecco cinto di rai, cinto di foco, Un cavaliero in contro a lui venía; E in suono, a lato a cui sarebbe roco Qual più dolce è qua giù, parlar l'udía: Goffredo, or non m'accogli? e non ragione Al fido amico? or non conosci Ugone? Ed ei gli rispondea: Quel nuovo aspetto, Che par d'un Sol mirabilmente adorno, Dall'antica notizia il mio intelletto Sviato ha sì, che tardi a lui ritorno. Gli stendea poi con dolce amico affetto Tre fiate le braccia al collo intorno; E tre fiate invan cinta l'imago Fuggia, qual lieve sogno, od aer vago.

Sorridea quegli; e, Non già come credi,
Dicea, son cinto di terrena veste;
Semplice forma e nudo spirto vedi
Qui cittadin della città celeste.
Questo è tempio di Dio: qui son le sedi
De'suoi guerrieri; e tu avrai loco in queste.
Quando ciò fia? rispose; il mortal laccio
Sciolgasi omai, s'al restar qui m'è impaccio.

Ben, replicògli Ugon, tosto raccolto Nella gloria sarai de'trionfanti; Pur militando converrà che molto Sangue e sudor là giù tu versi innanti. Da te prima ai Pagani esser ritolto Deve l'imperio de' paesi santi; E stabilirsi in lor cristiana reggia, In cui regnare il tuo fratel poi deggia. Ma, perchè più lo tuo desir s'avvive
Nell'amor di qua su, più fiso or mira
Questi lucidi alberghi e queste vive
Fiamme, che mente eterna informa e gira;
E in angeliche tempre odi le dive
Sirene, e il suon di lor celeste lira.
China (poi disse, e gli additò la terra)
Gli occhi a ciò che quel globo ultimo serra.

Quanto è vil la cagion ch'alla virtude Umana è colà giù premio e contrasto! In che picciolo cerchio, e fra che nude Solitudini è stretto il vostro fasto! Lei, com'isola, il mare intorno chiude; E lui, ch'or Oceán chiamate, or Vasto, Nulla eguale a tai nomi ha in sè di magno, Ma è bassa palude e breve stagno.

Così l'un disse; e l'altro in giuso i lumi
Volse, quasi sdegnando, e ne sorrise;
Chè vide un punto sol mar, terre e fiumi,
Che qui paion distinti in tante guise:
Ed anmirò che pur all'ombre, ai fiumi
La nostra folle umanità s'affise,
Servo imperio cercando e muta fama,
Nè miri il ciel ch'a sè n'invita, e chiama.

Onde rispose: Poichè a Dio non piace
Dal mio carcer terreno anco disciorme,
Prego che del cammin, ch'è men fallace
Fra gli errori del mondo, or tu m'informe.
È, replicògli Ugon, la via verace
Questa che tieni; indi non torcer l'orme.
Sol che richiami dal lontano esiglio
Il figlinol di Bertoldo, io ti consiglio.

Perchè, se l'alta Provvidenza elesse Te dell'impresa sommo capitano, Destinò insieme ch'egli esser dovesse De'tuoi consigli esecutor soprano. A te le prime parti, a lui concesse Son le seconde: tu sei capo, ei mano Di questo campo; e sostener sua vece Altri non puote, e farlo a te non lece.

A lui sol di troncar non fia disdetto
Il bosco c'ha gl'incanti in sua difesa;
E da lui il campo tuo che, per difetto
Di gente, inabil sembra a tanta impresa
E par che sia di ritirarsi astretto,
Prenderà maggior forza a nova impresa;
E i rinforzati muri, e d'Orrente
Supererà l'esercito possente.

Tacque; eil Buglion rispose: Oh quanto grat
Fôra a me che tornasse il cavaliero!
Voi, che vedete ogni pensier celato,
Sapete s'amo lui, se dico il vero.
Ma di'; con quai proposte, od in qual lato
Si deve a lui mandarne il messaggero?
Vuoi ch'io preghi, o comandi? e come questo
Atto sarà legittimo ed onesto?

Allor ripigliò l'altro: Il Rege eterno,
Che te di tante somme grazie onora,
Vuol che da quegli, onde ti diè il governo,
Tu sia onorato e riverito ancora.
Però non chieder tu (nè senza scherno
Forse del sommo imperio il chieder fòra);
Ma, richiesto, concedi; ed al perdono
Scendi degli altrui preghi al primo suono.

Guelfo ti pregherà (Dio sì l'inspira)
Ch'assolva il fier garzon di quell'errore
In cui trascorse per soverchio d'ira,
Sì che al campo egli torni ed al suo onore:
E bench'or lunge il giovine delira
E vaneggia nell'ozio e nell'amore,
Non dubitar però che in pochi giorni
Opportuno al grand'uopo ei non ritorni;

Chè 'l vostro Piero, a cui lo Ciel comparte L' alta notizia de'secreti sui, Saprà drizzare i messaggeri in parte Ove certe novelle avran di lui; E sarà lor dimostro il modo e l'arte Di liberarlo e di condurlo a vui. Così alfin tutti i tuoi compagni erranti Ridurrà il Ciel sotto i tuoi segni santi.

Or chiuderò il mio dir con una breve Conclusion, che so ch' a te fia cara; Sarà il tuo sangue al suo commisto, e deve Progenie uscirne gloriosa e chiara. Qui tacque, e sparve come fumo leve Al vento, o nebbia al sole arida e rara; E sgombrò il sonno, e gli lasciò nel petto Di gioia e di stupor confuso affetto.

Apre allora le luci il pio Buglione, E nato vede e già cresciuto il giorno; Onde lascia i riposi, e sovrappone L'armi alle membra faticose intorno. E poco stante a lui nel padiglione Veníano i duci al solito soggiorno, Ove a consiglio siedono, e per uso Ciò ch'altrove si fa, quivi è concluso. Quivi il buon Guelfo, che il novel pensiero
Infuso avea nell'inspirata mente.
Incominciando a ragionar primiero,
Disse a Goffredo: O principe clemente,
Perdóno a chieder ne vegn'io, che in vero
È perdón di peccato anco recente;
Onde potrà parer per avventura
Frettolosa dimanda ed immatura.

Ma pensando che chiesto al pio Goffredo
Per lo forte Rinaldo è tal perdóno,
E riguardando a me che 'n grazia il chiedo,
Che vile affatto intercessor non sono,
Agevolmente d'impetrar mi credo
Questo, ch'a tutti fia giovevol dono.
Deh! consenti ch'ei rieda, e che, in ammenda
Del fallo, in pro comune il sangue spenda.

E chi sarà, s'egli non è, quel forte Ch'osi troncar le spaventose piante? Chi girà incontro ai rischi della morte Con più intrepido petto e più costante? Scoter le mura, ed atterrar le porte Vedrailo, e salir solo a tutti innante. Rendi al tuo campo omai, rendi per Dio Lui, ch'è sua alta speme e suo disio. Rendi il nipote a me; sì valoroso
E pronto esecutor rendi a te stesso:
Nè soffrir ch'egli torpa in vil riposo,
Ma rendi insieme la sua gloria ad esso.
Segua il vessillo tuo vittorioso:
Sia testimonio a sua virtù concesso;
Faccia opre di sè degne in chiara luce,
E rimirando te maestro e duce.

Così pregava; e ciascun altro i preghi Con favorevol fremito seguía. Onde Goffredo allor, quasi egli pieghi La mente a cosa non pensata in pria, Com' esser può, dicea, che grazia i'neghi Che da voi si dimanda e si desía? Ceda il rigore; e sia ragione e legge Ciò che 'l consenso universale elegge.

Torni Rinaldo; e da qui innanzi affrene Più moderato l'impeto dell'ire, E risponda con l'opre all'alta spene Di lui concetta, ed al comun desire. Ma il richiamarlo, o Guelfo, a te conviene: Frettoloso egli fia, credo, al venire. Tu scegli il messo, e tu l'indrizza dove Pensi che 'l fero giovine si trove. Tacque; e disse sorgendo il guerrier dano:
Esser io chieggio il messagger che vada;
Nè ricuso cammin dubbio o lontano,
Per far il don dell' onorata spada.
Questi è di cor fortissimo e di mano;
Onde al buon Guelfo assai l'offerta aggrada.
Vuol ch' ei sia l'un de' messi, e che sia l'altro
Ubaldo, uom cauto ed avveduto e scaltro.

Veduti Ubaldo in giovinezza, e cerchi Vari costumi avea, vari paesi, Peregrinando dai più freddi cerchi Del nostro mondo agli Etropi accesi: E, com' uom che virtute e senno merchi, Le favelle, le usanze e i riti appresi; Poscia in matura età da Guelfo accolto Fu tra' compagni, e caro a lui fu molto.

A tai messaggi l'onorata cura
Di richiamar l'alto campion si diede;
E gl'indrizzava Guelfo a quelle mura
Tra cui Boemondo ha la sua regia sede;
Chè per pubblica fama, e per secura
Opinion, ch'egli vi sia si crede,
Ma'l buon romito, che lor mal diretti
Conosce, entra fra loro, e tronca i detti;

E dice: O cavalier, seguendo il grido
Della fallace opinion vulgare,
Duce seguite temerario e infido,
Che vi fa gire indarno e traviare.
Or d'Ascalona nel propinquo lido
Itene, dove un fiume entra nel mare:
Quivi fia che v'appaia uom nostro amico:
Credete a lui; ciò ch'ei diravvi, io 'l dico.

Ei molto per sè vede, e molto intese
Del preveduto vostro alto viaggio,
Già gran tempo, da me: so che cortese
Altrettanto vi fia, quant'egli è saggio.
Così lor disse: e più da lui non chiese
Carlo, o l'altro che seco iva messaggio;
Ma furo ubbidienti alle parole
Che spirito divin dettar gli suole.

Preser commiato; e sì il desio gli sprona, Che, senza indugio alcun posti in cammino, Dirizzaro il lor corso ad Ascalona, Dove ai lidi si frange il mar vicino: E non udian ancor come risuona Il roco ed alto fremito marino, Quando giunsero a un fiume, il qual di nova Acqua accresciuto è per novella piova, Sì che non può capir dentro al suo letto.

E sen va più che stral corrente e presto.

Mentr' essi stan sospesi, a lor d'aspetto

Venerabile appare un vecchio onesto,

Coronato di faggio, in lungo e schietto

Vestir, che di lin candido è contesto.

Scote questi una verga, e il fiume calca

Co'piedi asciutti, e contra'l corso il valca.

Siccome soglion là vicino al polo,
S'avvien che il verno i fiumi agghiacci e indur.
Correr sul Ren le villanelle a stuolo
Con lunghi strisci, e sdrucciolar secure:
Tal ei ne vien sopra l'instabil suolo
Di quest'acque non gelide e non dure:
E tosto colà giunse, onde in lui fisse
Tenean le luci i duo guerrieri, e disse:

Amici, dura e faticosa inchiesta
Seguite: e d'uopo è ben ch'altri vi guidi;
Chè il cercato guerrier lungi è da questa
Terra in paesi inospiti ed infidi.
Quanto, oh quanto dell'opra anco vi resta!
Quanti mar correrete, e quanti lidi!
E convien che si stenda il cercar vostro
Oltre i confini ancor del mondo nostro.

Ma non vi spiaccia entrar nelle nascose Spelonche, ov'ho la mia secreta sede; Ch'ivi udrete da me non lievi cose, E ciò ch'a voi saper più si richiede. Disse; e che lor dia loco all'acqua impose: Ed ella tosto si ritira e cede; E quinci e quindi di montagna in guisa Curvata pende, e in mezzo appar divisa.

Ei, presili per man, nelle più interne Profondità sotto quel rio lor mena. Debile e incerta luce ivi si scerne, Qual, tra'boschi, di Cintia ancor non piena: Ma pur gravide d'acque ampie caverne Veggiono onde tra noi sorge ogni vena, La qual zampilli in fonte, o in fiume vago Discorra, o stagni o si dilati in lago.

E veder ponno onde il Po nasca, ed onde Idaspe, Gange, Eufrate, Istro derivi; Ond'esca pria la Tana; e non asconde Gli occulti suoi principii il Nilo quivi. Trovano un rio più sotto, il qual diffonde Vivaci zolfi, e vaghi argenti e vivi: Questi il Sol poi raffina, e il licor molle Stringe in candide masse o in auree zolle.

E miran d'ogni intorno al ricco fiume Di care pietre il margine dipinto; Onde, come a più fiaccole s'allume, Splende quel loco, e il fosco orror n'è vinto. Quivi scintilla con ceruleo lume Il celeste zaffiro ed il giacinto; Vi fiammeggia il carbonchio, e luce il saldo Diamante, e lieto ride il bel smeraldo.

Stupidi i guerrier vanno, e nelle nove
Cose sì tutto il lor pensier s'impiega,
Che non fanno alcun motto. Alfin pur move
La voce Ubaldo, e la sua scorta prega:
Deh, padre, dinne ove noi siamo, ed ove
Ci guidi, e tua condizion ne spiega;
Ch'io non so se 'l ver miri, o sogno, od ombra;
Così alto stupore il cor m'ingombra.

Risponde: Siete voi nel grembo immenso Della terra, che tutto in sè produce; Nè già potreste penetrar nel denso Delle viscere sue senza me duce. Vi scorgo al mio palagio, il quale accenso Tosto vedrete di mirabil luce. Nacqui io pagan, ma poi nelle sante acque Rigenerarmi a Dio per grazia piacque.

Nè in virtù fatte son d'angioli stigi L'opere mie maravigliose e conte. (Tolga Dio ch'usi note o suffumigi Per isforzar Cocito e Flegetonte. Ma sprando men vo da' lor vestigi Qual in sè virtù celi o l'erba o 'l fonte; E gli altri arcani di natura ignoti Contemplo, e delle stelle i vari moti.

Perocchè non ognor lunge dal cielo Tra sotterranei chiostri è la mia stanza; Ma sul Libano spesso e sul Carmelo In aerea magion fo dimoranza: Ivi spiegansi a me senz'alcun velo Venere e Marte in ogni lor sembianza; E veggio come ogni altra o presto o tardi Roti, o benigna o minaccevol guardi.

E sotto i piè mi veggio or folte or rade Le nubi, or negre, ed or pinte da Iri; E generar le pioggie e le rugiade Risguardo, e come il vento obliquo spiri; Come il folgor s'inflammi, e per quai strade Tortuose in giù spinto ei si raggiri; Scorgo comete e fochi altri sì presso, Ch'io soleva invaghir già di me stesso.

Di me medesmo fui pago cotanto, Ch'io stimai già che 'l mio saper misura Certa fosse e infallibile di quanto Può far l'alto Fattor della natura: Ma quando il vostro Piero al fiume sauto M'asperse il crine e lavò l'alma impura, Drizzò più su il mio guardo, e il fece accorto Ch'ei per sè stesso è tenebroso e corto.

Conobbi allor ch'augel notturno al Sole È nostra mente ai rai del primo Vero; E di me stesso risi e delle fole Che già cotanto insuperbir mi fero: Ma pur séguito ancor, com'egli vuole, Le solite arti e l'uso mio primiero. Ben sono in parte altr'uom da quel ch'io fui; Ch'or da lui pendo, e mi rivolgo a lui:

Ein luim'acqueto. Eglicomanda e insegna
Mastro insieme e signor sommo e sovrano;
Nè già per nostro mezzo oprar disdegna
Cose degne talor della sua mano.
Or sarà cura mia ch'al campo vegna
L'invitto eroe dal suo carcer lontano;
Ch'ei la m'impose: e già gran tempo aspetto.
Il venir vostro, a me per lui predetto.

Così con lor parlando, al loco viene Ov'egli ha il suo soggiorno e il suo riposo. Questo è in forma di speco, e in sè contiene Camere e sale, grande e spazioso. E ciò che nutre entro le ricche vene Di più chiaro la terra e prezioso, Splende ivi tutto; ed ei n'è in guisa ornato, Ch'ogni suo fregio è non fatto, ma nato.

Non mancar qui cento ministri e cento, Che accorti e pronti a servir gli osti fôro; Nè poi in mensa magnifica d'argento Mancâr gran vasi e di cristallo e d'oro. Ma quando sazio il natural talento Fuede' cibi, e la sete estinta in loro, Tempo è ben, disse ai cavalieri il mago, Che 'l maggior desir vostro omai sia pago.

Quivi ricominciò: L'opre e le frodi Note in parte a voi son dell'empia Armida; Com'ella al campo venne, e con quai modi Molti guerrier ne trasse, e lor fu guida. Sapete ancor che di tenaci nodi Gli avvinse poscia, albergatrice infida; E ch'indi a Gaza gl'inviò con molti Custodi, e che tra via furon disciolti.

Or dirovvi di quel che poscia occorse:
Vera istoria, da voi non anco intesa.
Poichè la maga rea vide ritorse
La preda sua già con tant'arte presa,
Ambe le mani per dolor si morse,
E fra sè disse di disdegno accesa:
Ah! vero unqua non fia che d'aver tanti
Miei prigion liberati egli si vanti.

Se gli altri sciolse, ei serva, ed ei sostegna
Le pene altrui serbate e il lungo affanno:
Nè questo anco mi basta; i' vo' che vegna
Su gli altri tutti universale il danno.
Così fra sè dicendo, ordir disegna
Questo, ch'or udirete, iniquo inganno.
Viensene al loco ove Rinaldo vinse
In pugna i suoi guerrieri, e parte estinse.

Quivi egli avendo l'armi sue deposto,
Indosso quelle d'un Pagan si pose;
Forse perchè bramava irsene ascosto
Sotto insegne men note e men famose.
Prese l'armi la maga, e in esse tosto
Un tronco busto avvolse, e poi l'espose:
L'espose in riva a un fiume ove dovea
Stuol di Franchi arrivare, e il prevedea.

E questo antiveder potea ben ella, Che mandar mille spie solea d'intorno; Onde spesso del campo avea novella, E s'altri indi partiva o fea ritorno; Oltrechè con gli Spirti anco favella Sovente, e fa con lor lungo soggiorno. Collocò dunque il corpo morto in parte Molto opportuna a sua ingannevol arte.

Non lunge un sagacissimo valletto
Pose di panni pastorai vestito,
E impose lui ciò ch' esser fatto o detto
Fintamente doveva; e fu eseguito.
Questi parlò co' vostri, e di sospetto
Sparse quel seme in lor, ch' indi nutrito
Fruttò risse e discordie, e quasi al fine
Sediziose guerre e cittadine:

Chè fu, com' ella disegnò, creduto
Per opra del Buglion Rinaldo ucciso;
Benchè alfine il sospetto a torto avuto
Del ver si dileguasse al primo avviso.
Cotal d'Armida l'artificio astuto
Primieramente fu, qual io diviso.
Or udirete ancor come seguisse
Poscia Rinaldo, e quel ch' indi avvenisse.

Qual cauta cacciatrice, Armida aspetta
Rinaldo al varco. Ei su l'Oronte giunge,
Ove un rio si dirama, e, un' isoletta
Formando, tosto a lui si ricongiunge;
E'n su la riva una colonna eretta
Vede, e un picciol battello indi non lunge,
Fisa egli tosto gli occhi al bel lavoro
Del bianco marmo, e legge in lettre d'oro:

O ch'unque tu sia, che voglia o caso
Peregrinando adduce a queste sponde,
Meraviglia maggior l'orto o l'occaso
Non ha di ciò che l'isoletta asconde.
Passa, se vuoi vederla. — È persuaso
Tosto l'incauto a girne oltra quell'onde;
È perchè mal capace era la barca,
Gli scudieri abbandona, ed ei sol varca.

Come è là giunto, cupido e vagante
Volge intorno lo sguardo, e nulla vede,
Fuorch'antried acque e fiori ed erbe e piante;
Onde quasi schernito esser si crede:
Ma pur quel loco è così lieto, e in tante
Guise l'alletta, ch' ei si ferma e siede,
E disarma la fronte e la restaura
Al soave spirar di placid'aura.

Il flume gorgogliar frattanto udío
Con nuovo suono; e là con gli occhi corse;
E mover vide un' onda in mezzo al rio
Che 'n sè stessa si volse e si ritorse;
E quinci alquanto d' un crin biondo uscío,
E quinci di donzella un volto sorse,
E quinci il petto e le mammelle, e de la
Sua forma insin dove vergogna cela.

Così dal palco di notturna scena
O ninfa o dea, tarda sorgendo, appare.
Questa, benchè non sia vera Sirena,
Ma sia magica larva, una ben pare
Di quelle che già presso alla tirrena
Piaggia abitàr l'insidïoso mare;
Nè men che 'n viso bella, in suono è dolce;
E così canta, e il cielo e l'aure molce:

O giovinetti, mentre aprile e maggio V'ammantan di fiorite e verdi spoglie, Di gloria o di virtù fallace raggio La tenerella mente ah non v'invoglie! Solo chi segue ciò che piace è saggio, E in sua stagion degli anni il frutto coglie. Questo grida natura. Or dunque voi Indurerete l'alma ai detti suoi? Folli, perchè gettate il caro dono,
Che breve è sì, di vostra otà novella?
Nomi, e senza soggetto idoli sono
Ciò che pregio e valore il mondo appella.
La fama che invaghisce a un dolce suono
Voi superbi mortali, e par sì bella,
È un eco, un sogno, anzi del sogno un' ombra
Ch'ad ogni vento si dilegua e sgombra.

Goda il corpo securo, e in lieti oggetti
L'alma tranquilla appaghi i sensi frali:
Obblii le noie andate, e non affretti
Le sue miserie in aspettando i mali.
Nulla curi se il ciel tuoni o saetti;
Minacci egli a sua voglia, e infiammi strali.
Questo è saver, questa è felice vita:
Sì l'insegna natura, e sì l'addita.

Sì canta l'empia; e il giovenetto al sonno
Con note invoglia sì soavi e scorte:
Quel serpe a poco a poco, e si fa donno
Sovra i sensi di lui possente e forte;
Nè i tuoni omai destar, non ch'altro, il ponno
Da quella queta imagine di morte.
Esce d'aguato allor la falsa maga,
E gli va sopra, di vendetta vaga.

Ma quando in lui fissò lo sguardo, e vide Come placido in vista egli respira, E ne'begli occhi un dolce atto che ride, Benchè sian chiusi (or che fia s'ei li gira?); Pria s'arresta sospesa, e gli s'asside Poscia vicina, e placar sente ogn'ira Mentre il risguarda; e 'n su la vaga fronte Pende omai sì, che par Narciso al fonte.

E quei ch'ivi sorgean vivi sudori
Lievemente raccoglie in un suo velo;
E con un dolce ventilar gli ardori
Gli va temprando dell'estivo cielo.
Così (chi 'l credería?) sopiti ardori
D'occhi nascosi distemprâr quel gelo
Che s'indurava al cor più che diamante:
E, di nemica, ella divenne amante.

Di ligustri, di gigli, e delle rose,
Le quai fiorian per quelle piagge amene,
Con nov'arte congiunte, indi compose
Lente ma tenacissime catene.
Queste al collo, alle braccia, ai piè gli pose;
Così l'avvinse, e così preso il tiene:
Quinci, mentr'egli dorme, il fa riporre
Sovra un suo carro, e ratta il ciel trascorre.

Nè già ritorna di Damasco al regno,
Nè dove ha il suo castello in mezzo all'onde:
Ma, ingelosita di sì caro pegno
E vergognosa del suo amor, s'asconde
Nell'oceano immenso, ove alcun legno
Rado, o non mai, va dalle nostre sponde,
Fuor tutti i nostri lidi; e quivi eletta
Per solinga sua stanza è un'isoletta.

Un'isoletta, la qual nome prende
Con le vicine sue dalla Fortuna:
Quinci ella in cima a una montagna ascende
Disabitata, e d'ombre oscura e bruna;
E per incanto a lei nevose rende
Le spalle e i fianchi, e senza neve alcuna
Gli lascia il capo verdeggiante e vago;
E vi fonda un palagio appresso un lago:

Ove in perpetuo april molle amorosa
Vita seco ne mena il suo diletto.
Or da così lontana e così ascosa
Prigion trar voi dovete il giovenetto,
E vincer della timida e gelosa
Le guardie, ond'è difeso il monte e il tetto:
E già non mancherà chi là vi scorga,
E chi per l'alta impresa arme vi porga.

Troverete, del fiume appena sorti,
Donna giovin di viso, antica d'anni,
Ch'ai lunghi crini in su la fronte attorti
Fia nota, ed al color vario de'panni.
Questa per l'alto mar fia che vi porti
Più ratta che non spiega aquila i vanni,
Più che non vola il folgore; nè guida
La troverete al ritornar men fida.

A piè del monte ove la maga alberga, Sibilando strisciar novi Pitoni, E cinghiali arricciar l'aspre lor terga, Ed aprir la gran bocca orsi e leoni Vedrete; ma scotendo una mia verga, Temeranno appressarsi ov'ella suoni. Poi vie maggior (se dritto il ver s'estima) Troverete il periglio in su la cima.

Un fonte sorge in lei, che vaghe e monde Ha l'acque sì, che i riguardanti asseta: Ma dentro ai freddi suoi cristalli asconde Di tosco estran malvagità secreta; Chè un picciol sorso di sue lucid'onde Inebria l'alma tosto, e la fa lieta: Indi a rider uom move: e tanto il riso S' avanza alfin, ch' ei ne rimane ucciso. Lunge la bocca disdegnosa e schiva
Torcete voi dall'acque empie omicide;
Nè le vivande poste in verde riva
V'allettin poi, nè le donzelle infide,
Che voce avran piacevole e lasciva,
E dolce aspetto che lusinga e ride:
Ma voi, gli sguardi e le parole accorte
Sprezzando, entrate pur nell'alte porte.

Dentro è di muri inestricabil cinto,
Che mille torce in sè confusi giri;
Ma in breve foglio io vel darò distinto,
Sì che nessuno error fia che v'aggiri.
Siede in mezzo un giardin del laberinto,
Che par che da ogni fronde amore spiri:
Quivi in grembo alla verde erba novella
Giacerà il cavaliero e la donzella.

Ma com'essa, lasciando il caro amante. In altra parte il piede avrà rivolto, Vo'ch'a lui vi scopriate, e d'adamante Un scudo, ch'io darò, gli alziate al volto: Sì ch'egli vi si specchi, e il suo sembiante Veggia, e l'abito molle onde fu involto: Chè a tal vista potran vergogna e sdegno Scacciar dal petto suo l'amore indegno.

Altro che dirvi omai nulla m'avanza, Se non ch'assai securi ir ne potrete, E penetrar dell'intricata stanza Nelle più interne parti e più secrete: Perchè non fia che magica possanza A voi ritardi il corso, o il passo viete; Nè potrà pur (cotal virtù vi guida) Il giunger vostro antivedere Armida.

Nè men secura dagli alberghi suoi
L'uscita vi sarà poscia e il ritorno.
Ma giunge omai l'ora del sonno; e voi
Sorger diman dovete a par col giorno.
Così lor disse; e li menò da poi
Ov'essi avean la notte a far soggiorno.
Ivi lasciando lor lieti e pensosi,
Si ritrasse il buon vecchio a'suoi riposi.

## CANTO DECIMOQUINTO.

## ARGOMENTO.

Viaggio de' due messaggeri. — Scorrendo il Mediterraneo, osservano l'armata del re d'Egitto: passano le Colonne, ed arrivane alle isole di Fortuna.

All'opre ogni animal che 'n terra alberga, Quando venendo ai duo guerrieri il Saggio Portò il foglio e lo scudo e l'aurea verga: Accingetevi, disse, al gran viaggio Prima che'l dì, che spunta, omai più s'erga Eccovi qui quanto ho promesso, e quanto Può della maga superar l'incanto.

Erano essi già sorti, e l'arme intorno Alle robuste membra avean già messe:
Onde per vie che non rischiara il giorno,
Tosto seguono il vecchio; e son l'istesse
Vestigia ricalcate or nel ritorno,
Che furon prima nel venire impresse.
Ma giunti al letto del suo fiume: Amici,
Io v'accomiato, ei disse; ite felici.

Gli accoglie il rio nell'alto seno; e l'onda Soavemente in su gli spigne e porta, Come suole innalzar leggiera fronda, La qual da violenza in giù fu torta; E poi gli espon sovra la molle sponda. Quinci mirâr la già promessa scorta; Vider piccola nave, e in poppa, quella Che guidar li dovea fatal donzella.

Crinita fronte ella dimostra, e ciglia Cortesi e favorevoli e tranquille: E nel sembiante agli angioli somiglia; Tanta luce ivi par ch'arda e sfaville. La sua gonna or azzurra ed or vermiglia Diresti, e si colora in guise mille; Sì ch'uom sempre diversa a sè la vede. Quantunque volte a riguardarla riede.

Così piuma talor, che di gentile Amorosa colomba il collo cinge, Mai non si scorge a sè stessa simíle, Ma in diversi colori al Sol si tinge: Or d'accesi rubin sembra un monile, Or di verdi smeraldi il lume finge, Or insieme li mesce, e varia e vaga In cento modi i riguardanti appaga. Entrate, dice, o fortunati, in questa
Nave, ond'io l'oceán secura varco,
Cui destro è ciascun vento, ogni tempesta
Tranquilla, e lieve ogni gravoso incarco.
Per ministra e per duce or me vi appresta
Il mio signor, del favor suo non parco.
Così parlò la donna, e più vicino
Fece poscia alla sponda il curvo pino.

Come la nobil coppia ha in lui raccolta, Spinge la ripa e gli rallenta il morso; Ed avendo la vela all'aure sciolta, Ella siede al governo, e regge il corso. Gonfio il torrente è sì, ch'a questa volta I navigli portar ben può sul dorso; Ma questo è sì leggier, che 'l sosterrebbe Qual altro rio per novo umor men crebbe.

Veloce sopra il natural costume
Spingon la vela in verso il lido i venti:
Biancheggian l'acque di canute spume,
E rotte dietro mormorar le senti.
Ecco giungono omai là dove il fiume
Queta in letto maggior l'onde correnti,
E nell'ampie voragini del mare
Disperso, o divien nulla, o nulla appare.

Appena ha tocco la mirabil nave
Della marina allor turbata il lembo,
Che spariscon le nubi, e cessa il grave
Noto, che minacciava oscuro nembo.
Spiana i monti dell'onde aura soave,
E solo increspa il bel ceruleo grembo;
E d'un dolce seren diffuso ride
Il ciel, che sè più chiaro unqua non vide.

Trascorse oltre Ascalona, ed a mancina Andò la navicella invér ponente;
E tosto a Gaza si trovò vicina,
Che fu porto di Gaza anticamente:
Ma poi, crescendo dell'altrui rovina,
Città divenne assai grande e possente;
Ed eranvi le piagge allor ripiene
Quasi d'uomini sì, come d'arene.

Volgendo il guardo a terra i naviganti, Scorgean di tende numero infinito; Miravan cavalier, miravan fanti Ire e tornar dalla cittade al lito; E da cammelli onusti e da elefanti I.' arenoso sentier calpesto e trito: Poi del porto vedean ne'fondi cavi Surte e legate all'áncore le navi: Altre i remi trattar veloci e snelle; E da essi e da' rostri il molle seno Spumar percosso in queste parti e in quelle. Disse la donna allor: Benchè ripieno Il lido e il mar sia delle genti felle, Non ha insieme però le schiere tutte Il potente tiranno anco ridutte.

Sol dal regno d'Egitto e dal contorno
Raccolte ha queste; or le lontane attende.
Chè verso l'oriente e il mezzogiorno
Il vasto imperio suo molto si stende.
Sì che sper'io che prima assai ritorno
Fatto avrem noi, che mova egli le tende;
Egli, o quel che 'n sua vece esser soprano
Dell'esercito suo dê'capitano.

Mentre ciò dice, come aquila suole

Tra gli altri augelli trapassar secura,

E sorvolando ir tanto appresso il sole,

Che nulla vista più la raffigura;

Così la nave sua sembra che vole

Tra legno e legno; e non ha tema o cura

Che vi sia chi l'arresti o chi la segua;

E da lor s'allontana e si dilegua.

E in un momento incontra Raffia arriva:
Città, la qual in Siria appar primiera
A chi d'Egitto move: indi alla riva
Sterilissima vien di Rinocera.
Non lunge un monte poi le si scopriva,
Che sporge sovra 'l mar la chioma altera,
E i piè si lava nell'instabil onde,
E l'ossa di Pompeo nel grembo asconde.

Poi Damiata scopre, e come porte Al mar tributo di celesti umori Per sette il Nilo sue famose porte, E per cento altre ancor foci minori; E naviga oltre la città dal forte Greco fondata ai greci abitatori; Ed oltre Faro, isola già che lunge Giacque dal lido al lido or si congiunge.

Rodi e Creta lontane inverso 'l polo Si lascia, e costeggiando Africa viene, Sul mar culta e ferace, a dentro solo Fertil di mostri e d'infeconde arene.

La Marmarica rade e rade il suolo Dove cinque cittadi ebbe Cirene.

Qui Tolomita, e poi con l'onde chete Sorger si mira il fabuloso Lete.

La maggior Sirte a'naviganti infesta,
Trattasi in alto, invêr le piagge lassa:
E'l capo di Giudeca indietro resta,
E la foce di Magra indi trapassa.
Tripoli appar sul lido: e'ncontro a questa
Giace Malta, fra l'onde occulta e bassa;
E poi riman con l'altre Sirti a tergo
Alzerbe già de'Lotofagi albergo.

In curvo lido poi Tunisi vede,
Che ha d'ambo i lati del suo golfo un monte;
Tunisi ricca ed onorata sede
A par di quante n'ha Libia più conte.
A lui di costa la Sicilia siede,
Ed il gran Lilibeo gl'innalza a fronte.
Or quinci addita la donzella ai due
Guerrieri il loco ove Cartagin fue.

Giace l'alta Cartago; appena i segni
Dell'alte sue ruine il lido serba.
Muoiono le città, muoiono i regni;
Copre i fasti e le pompe arena ed erba;
E l'uom d'esser mortal par che si sdegni.
Oh nostra mente cupida e superba!
Giungon quinci a Biserta, e più lontano
Han l'isola de'Sardi all'altra mano.

Trascorser poi le piagge ove i Numidi Menâr già vita pastorale erranti. Provâr Bugia ed Algeri, infami nidi Di corsari; ed Oran trovâr più avanti: Costeggiar di Tingitana i lidi Nutrice di leoni e d'elefanti), Ch'or di Marocco è il regno, e quel di Fessa; E varcâr la Granata incontro ad essa.

Son già là dove il mar fra terra inonda Per via ch'esser d'Alcide opra si finse; E forse è ver ch'una continua sponda Fosse, ch'alta ruina in due distinse: Passovvi a forza l'oceáno; e l'onda Abila quinci, e quindi Calpe spinse; 3pagna e Libia partío con foce angusta: Tanto mutar può lunga età vetusta.

Quattro volte era apparso il Sol nell'orto,
Da che la nave si spiccò dal lito;
Nè mai (ch' uopo non fu) s'accolse in porto.
E tanto del cammino ha già fornito.
Dr entra nello stretto, e passa il corto
Varco, e s'ingolfa in pelago infinito.
Se 'l mar qui è tanto, ove il terreno il serra,
Che fia colà dov'egli ha in sen la terra?

Più non si vede omai tra gli alti flutti
La fertil Gade, e l'altre due vicine;
Fuggite son le terre e i lidi tutti;
Dell'onda il ciel, del ciel l'onda è confine.
Diceva Ubaldo allor: Tu, che condutti
N'hai, donna, in questo mar che non ha fine.
Di' s'altri mai qui giunse; e se più avante
Nel mondo, ove corriamo, have abitante.

Risponde: Ercole, poi ch'uccisi i mostri Ebbe di Libia e del paese ispano, E tutti scorsi e vinti i lidi vostri, Non osò di tentar l'alto oceáno; Segnò le mète, e 'n troppo brevi chiostri L'ardir ristrinse dell'ingegno umano: Ma quei segni sprezzò ch'egli prescrisse, Di veder vago e di sapere, Ulisse.

Ei passò le Colonne, e per l'aperto
Mare spiegò de' remi il volo audace:
Ma non giovògli esser nell'onde esperto,
Perchè inghiottillo l'oceán vorace;
E giacque col suo corpo anco coperto
Il suo gran caso, ch'or tra voi si tace.
S'altri vi fu da'venti a forza spinto,
O non tornonne, o vi rimase estinto:

Siche ignoto è 'l gran mar che solchi; ignote Isole mille, e mille regni asconde;
Nè già d'abitator le terre han vôte,
Ma son come le vostre anco feconde.
Son esse atte al produr: nè steril puote
Esser quella virtù che 'l Sol v'infonde.
Ripiglia Ubaldo allor: Del mondo occulto,
Dimmi, quai son le leggi e quale il culto?

Gli soggiunge colei: Diverse bande
Diversi han riti ed abiti e favelle:
Altri adora le belve; altri la grande
Comune madre; il sole altri e le stelle:
V'è chi d'abbominevoli vivande
Le mense ingombra scellerate e felle:
E'n somma ognun che in qua da Calpe siede,
Barbaro è di costumi, empio di fede.

Dunque, a lei replicava il cavaliero, Quel Dio che scese a illuminar le carte, Vuole ogni raggio ricoprir del vero A questa che del mondo è sì gran parte? No, rispose ella; anzi la fè di Piero Fiavi introdotta, ed ogni civil arte; Nè già sempre sarà che la via lunga Questi da'vostri popoli disgiunga. Tempo verrà che fian d'Ercole i segni
Favola vile ai naviganti industri;
E i mar riposti, or senza nome, e i regni
Ignoti ancor, tra voi saranno illustri.
Fia che 'l più ardito allor di tutti i legni,
Quanto circonda il mar, circondi e lustri,
E la terra misuri, immensa mole,
Vittorioso, ed emulo del Sole.

Un uom della Liguria avrà ardimento All'incognito corso esporsi in prima:
Nè 'l minaccevol fremito del vento,
Nè l'inospito mar, nè il dubbio clima,
Nè s'altro di periglio o di spavento
Più grave e formidabile or si stima,
Faran che 'i generoso entro ai divieti
D'Abila angusti l'alta mente acqueti.

Tu spiegherai, Colombo, a un novo polo
Lontano sì le fortunate antenne,
Ch'a pena seguirà con gli occhi il volo
La fama c'ha mille occhi e mille penne.
Canti ella Alcide e Bacco, e di te solo
Basti a' posteri tuoi ch'alquanto accenne:
Chè quel poco darà lunga memoria
Di poema dignissima e d'istoria.

Così dice ella; e per l'ondose strade Corre al ponente, e piega al mezzogiorno, E vede come incontra il Sol giù cade, E come a tergo lor rinasce il giorno. E quando appunto i raggi e le rugiade La bella aurora seminava intorno, Lor s'offrì di lontano oscuro un monte Che tra le nubi nascondea la fronte.

E'l vedean poscia, procedendo avante, Quando ogni nuvol già n'era rimosso, Alle acute piramidi sembiante, Sottile invêr la cima, e in mezzo grosso; E' mostrarsi talor così fumante, Come quel che d'Encelado è sul dosso, Che per propria natura il giorno fuma, E poi la notte il ciel di fiamma alluma.

Ecco altre isole insieme, altre pendici Scopriano alfin, men erte ed elevate; Ed eran queste l'isole Felici: Così le nominò la prisca etate, 1 cui tanto stimava i Cieli amici, Che credea volontarie e non arate lui partorir le terre, e'n più graditi Trutti non culte germogliar le viti. Qui non fallaci mai fiorir gli olivi,
E il mêl dicea stillar dall'elci cave
E scender giù da lor montagne i rivi
Con acque dolci e mormorio soave;
E zefiri e rugiade i raggi estivi
Temprarvi sì, che nullo ardor v'è grave;
E qui gli elisii campi, e le famose
Stanze delle beate anime pose.

A queste or vien la donna; ed, Omai siete Dal fin del corso, lor dicea, non lunge.
L'isole di Fortuna ora vedete,
Di cui gran fama a voi. ma incerta, giunge.
Ben sono elle feconde e vaghe e liete,
Ma pur molto di falso al ver s'aggiunge.
Così parlando, assai presso si fece
A quella che la prima è delle diece.

Carlo incomincia allor: Se ciò concede,
Donna, quell'alta impresa ove ci guidi,
Lasciami omai por nella terra il piede,
E veder questi inconosciuti lidi,
Veder le genti, e il culto di lor fede,
E tutto quello ond'uom saggio m'invidi,
Quando mi gioverà narrare altrui
Le novità vedute, e dire; Io fui!

Gli rispose colei: Ben degna in vero La domanda è di te; ma che poss'io, S'egli osta inviolabile e severo Il decreto de'Cieli al bel desio? Chè ancor volto non è lo spazio intero Ch'al grande scoprimento ha fisso Dio; Nè lece a voi dell'oceán profondo Recar vera notizia al vostro mondo.

A voi per grazia, e sovra l'arte e l'uso De'naviganti, ir per quest'acque è dato; E scender là dov'è il guerrier rinchiuso, E ridurlo del mondo all'altro lato.
Tanto vi basti; e l'aspirar più suso Superbir fora, e calcitrar col fato.
Qui tacque: e già parea più bassa farsi L'isola prima, e la seconda alzarsi.

Ella mostrando gía che all'oriente
Tutte con ordin lungo eran dirette,
E che largo è fra lor quasi egualmente
Quello spazio di mar che si frammette.
Pônsi veder d'abitatrice gente
Jase e culture, ed altri segni in sette:
Tre deserte ne sono: e v'han le belve
Jicurissima tana in monti e in selve.

Luogo è in una dell'erme assai riposto,
Ove si curva il lido, e in fuori stende
Due lunghe corna, e fra lor tiene ascosto
Un ampio seno, e porto un scoglio rende,
Ch'a lui la fronte, e il tergo all'onda ha oppos
Che vien dall'alto, e la respinge e fende.
S'innalzan quinci e quindi, e torreggianti
Fan due gran rupi segno a'naviganti.

Tacciono sotto i mar securi in pace;

Sovra ha di negre selve opaca scena:

E in mezzo d'esse una spelonca giace,

D'edere e d'ombre e di dolci acque amem.

Fune non lega qui, nè col tenace

Morso le stanche navi áncora frena.

La donna in sì solinga e queta parte

Entrava, e raccogliea le vele sparte.

Mirate, disse poi, quell'alta mole
Che di quel monte in su la cima siede.
Quivi fra cibi ed ozio e scherzi e fole
Torpe il campion della cristiana fede.
Voi con la guida del nascente sole
Su per quell'erto moverete il piede:
Nè vi gravi il tardar; però che fora,
Se non la mattutina, infausta ogni ora.

Ben col lume del dì, ch'anco riluce,
Insino al monte andar per voi potrassi.
Essi al congedo della nobil duce
Poser nel lido desiato i passi;
E ritrovar la via ch'a lui conduce
Agevol sì, che i piè non ne fur lassi:
E quando v'arrivar, dall'oceano
Era il carro di Febo anco lontano.

Veggion che per dirupi e fra ruine S'ascende alla sua cima alta e superba; E ch'è fin là di nevi e di pruine Sparsa ogni strada; ivi ha poi fiori ed erba. Presso al canuto mento il verde crine Frondeggia, e il ghiaccio fede ai gigli serba Ed alle rose tenere: cotanto Puote sovra natura arte d'incanto.

I duo guerrieri, in loco ermo e selvaggio, Chiuso d'ombre, fermarsi a piè del monte; E come il ciel rigò col novo raggio Il Sol, dell'aurea luce eterno fonte, 3u su, gridaro entrambi; e il lor viaggio Ricominciar con voglie ardite e pronte.

Ma esce, non so donde, e s'attraversa liera, serpendo, orribile e diversa.

Innalza d'oro squallido squamose Le creste e il capo, e gonfia il collo d'ira: Arde negli occhi, e le vie tutte ascose Tien sotto il ventre, e tosco e fumo spira: Or rientra in sè stessa, or le nodose Rote distende, e sè dopo sè tira. Tal s'appresenta alla solita guarda, Nè però de'guerrieri i passi tarda.

Già Carlo il ferro stringe e il serpe assaki Ma l'altro grida a lui: Che fai? che tente Per isforzo di man, con arme tale Vincer avvisi il difensor serpente? Egli scote la verga aurea immortale. Sì che la belva il sibilar ne sente; E, impaurita al suon fuggendo ratta. Lascia quel varco libero, e s'appiatta.

Più suso alquanto il passo a lor contend Fero leon, che rugge e torvo guata, E i velli arrizza, e le caverne orrende Della bocca vorace apre e dilata; Si sferza con la coda, e l'ire accende. Ma non è pria la verga a lui mostrata, Ch'un secreto spavento al corgli agghiaci Ogni nativo ardore, e in fuga il caccia.

Segue la coppia il suo cammin veloce:
Ma formidabil oste han già davante
Di guerrieri animai, vari di voce,
Vari di moto e vari di sembiante.
Ciò che di mostruoso e di feroce
Erra fra 'l Nilo e i termini d'Atlante,
Par qui tutto raccolto, e quante belve
L'Ercinia ha in sen, quante l'ircane selve.

Ma pur sì fero esercito e sì grosso
Non vien che lor respinga o lor resista:
Anzi (miracol novo) in fuga è mosso
Da un picciol fischio e da una breve vista.
La coppia omai vittoriosa il dosso
Della montagna senza intoppo acquista;
Se non se in quanto il gelido e l'alpino
Delle rigide vie tarda il cammino.

Ma poiché già le nevi ebber varcate,

E superato il discosceso e l'erto,

Un bel tepido ciel di dolce state

Provaro, e il pian sul monte ampio ed aperto.

Aure fresche maisempre ed odorate

Vi spiran con tenor stabile e certo;

Nè i fiati lor, siccome altrove suole,

Jopisce o desta ivi girando il Sole;

Nè, come altrove ei suol, ghiacci ed ardori. Nubi e sereni a quelle piagge alterna; Ma il ciel di candidissimi splendori Sempre s'ammanta, e non s'infiamma o verme E nutre ai prati l'erba, all'erba i fiori, Ai fior l'odor, l'ombra alle piante eterna. Siede sul lago, e signoreggia intorno I monti e i mari il bel palagio adorno.

I cavalier per l'alta aspra salita
Sentiansi alquanto affaticati e lassi:
Onde ne gian per quella via fiorita
Lenti or movendo ed òr fermando i passi:
Quand'ecco un fonte, che a bagnar gl'invit
Le asciutte labbra, alto cader da'sassi
È da una larga vena, e con ben mille
Zampilletti spruzzar l'erbe di stille.

Ma tutta insieme poi tra verdi sponde In profondo canal l'acqua s'aduna; E sotto l'ombra di perpetue fronde Mormorando sen va gelida e bruna, Ma trasparente sì, che non asconde I)ell'imo letto suo vaghezza alcuna: E sovra le sue rive alta s'estelle L'erbetta, e vi fa seggio fresco e molle.

Ecco il fonte del riso, ed ecco il rio Che mortali perigli in sè contiene, Dissero: or qui frenar nostro desio, Ed esser cauti molto a noi conviene. Chiudiam l'orecchie al dolce canto e rio Di queste del piacer false Sirene. Così n'andâr sin dove il fiume vago Si spande in maggior letto, e forma un lago.

Quivi di cibi prezrosa e cara Apprestata è una mensa in su le rive: E scherzando sen van per l'acqua chiara Due donzellette garrule e lascive. Ch' or si spruzzano il volto, or fanno a gara Chi prima a un segno destinato arrive: Si tuffano talora, e il capo e il dorso Scoprono alfin dopo il celato corso.

Mosser le natatrici ignude e belle De'duo guerrieri alquanto i duri petti; 31 che fermársi a riguardarle; ed elle Seguian pure i lor giochi e lor diletti. Una intanto drizzossi, e le mammelle E tutto ciò che più la vista alletti Mostrò, dal seno in suso, aperto al cielo, E il lago all'altre membra era un bel velo. Qual mattutina stella esce dell'onde Rugiadosa e stillante; o come fuore Spuntò nascendo già dalle feconde Spume dell'oceán la Dea d'amore; Tal apparve costei; tal le sue bionde Chiome stillavan cristallino umore. Poi girò gli occhi, e pur allor s'infinse Que'duo vedere, e in sè tutta si strinse:

Eil crin, che 'n cima al capo avea raccolto
In un sol nodo, immantinente sciolse,
Che lunghissimo in giù cadendo e folto,
D'un aureo manto i molli avori involse.
Oh che vago spettacolo è lor tolto!
Ma non men vago fu chi loro il tolse.
Così dall'acque e da'capelli ascosa
A lor si volse lieta e vergognosa.

Rideva insieme, e insieme ella arrossia:
Ed era nel rossor più bello il riso,
E nel riso il rossor che le copria
Insino al mento il delicato viso.
Mosse la voce poi sì dolce e pia,
Che fora ciascun altro indi conquiso:
Oh fortunati peregrin; cui lice
'iungere in questa sede alma e felice!

Questo è il porto del mondo; e qui il ristoro Delle sue noie, e quel piacer si sente Che già sentì ne'secoli dell'oro L'antica e senza fren libera gente. L'arme che sin a qui d'uopo vi foro, Potete omai depor securamente, E sacrarle in quest'ombra alla qu'ete: Chè guerrieri qui sol d'Amor sarete;

CANTO XV.

E dolce campo di battaglia il letto Fiavi, e l'erbetta morbida de'prati. Noi meneremvi anzi il regale aspetto Di lei che qui fa i servi suoi beati, Che v'accorrà nel bel numero eletto Di quei ch'alle sue gioie ha destinati. Ma pria la polve in queste acque deporre Vi piaccia, e il cibo a quella mensa tòrre.

L'una disse così: l'altra concorde
L'invito accompagnò d'atti e di sguardi,
Sì come al suon delle canore corde
S'accompagnano i passi or presti or tardi.
Ma i cavalieri hanno indurate e sorde,
L'alme a que'vezzi perfidi e bugiardi;
E il lusinghiero aspetto e il parlar dolce
Di fuor s'aggira, e solo i sensi molce.

E se di tal dolcezza entro trasfusa.

Parte penètra, onde il desio germoglie,
Tosto ragion, nell'armi sue rinchiusa,
Sterpa e riseca le nascenti voglie.

L'una coppia riman vinta e delusa,
L'altra sen va, nè pur congedo toglie.

Essi entrâr nel palagio: esse nell'acque
Tuffârsi; a lor sì la repulsa spiacque.

## CANTO DECIMOSESTO.

## ARGOMENTO.

Incanti e delizie amorose. — Rinaldo abbandona Armida, che il segue e supplica indarno. — Ella distrugge il palazzo e vola alla vendetta.

Tondo è il ricco edificio; e nel più chiuso Grembo di lui, ch' è quasi centro al giro, Un giardin v'ha, ch' adorno è sovra l'uso Di quanti più famosi unqua fioriro: D' intorno inosservabile e confuso Ordin di logge i demon fabbri ordiro; E, tra le oblique vie di quel fallace Ravvolgimento, impenetrabil giace.

Per l'entrata maggior (però che cento L'ampio albergo n'avea) passar costoro. Le porte qui d'effigrato argento Su i cardini stridean di lucid'oro. Fermar nelle figure il guardo intento; Chè vinta la materia è dal lavoro: Manca il parlar: di vivo altro non chiedi; Nè manca questo ancor, se agli occhi credi Mirasi qui fra le meonie ancelle
Favoleggiar con la conocchia Alcide.
Se l'inferno espugnò, resse le stelle,
Or torce il fuso; Amor sel guarda, e ride.
Mirasi Iole con la destra imbelle
Per ischerno trattar l'armi omicide,
E in dosso ha il cuoio del leon, che sembra
Ruvido troppo a sì tenere membra.

D'incontro è un mare; e di canuto flutto Vedi spumanti i suoi cerulei campi. Vedi nel mezzo un doppio ordine instrutto Di navi e d'arme, e uscir dell'arme i lampi. D'oro fiammeggia l'onda; e par che tutto D'incendio marz'al Leucate avvampi, Quinci Augusto.i Romani, Antonio quindi Trae l'Oriento, Egizi, Arabi ed Indi.

Svelte nuotar le Cicladi diresti
Per l'onde e i monti co' gran monti urtarsi;
L'impeto è tanto, onde quei vanno e questi
Co'legni torreggianti ad incontrarsi.
(lià volar faci e dardi, e già funesti
Vedi di nova strage i mari sparsi.
Ecco (nè punto ancor la pugna inchina),
Ecco fuggir la barbara reina.

E fugge Antonio; e lasciar può la speme Doll'imperio del mondo, ov'egli aspira. Non fugge no, non teme il fier, non teme; Ma segue lei che fugge, e seco il tira. Vedresti lui, simile ad uom che freme D'amore a un tempo e di vergogna e d'ira, Mirar alternamente or la crudele Pugna ch'è in dubbio, or le fuggenti vele.

Nelle latèbre poi del Nilo accolto
Attender pare in grembo a lei la morte;
E nel piacer d'un bel leggiadro volto
Sembra che 'l duro fato egli conforte.
Di cotai segni variato e scolto
Era il metallo delle regie porte.
I duo guerrier, poichè dal vago obbietto
Rivolser gli occhi, entrar nel dubbio tetto.

Qual Meandro fra rive oblique e incerte Scherza, e con dubbio corso or cala or monta, Queste acque ai fonti, e quelle al mar converte. E mentre ei vien, sè, che ritorna, affronta: I'ali, e più inestricabili, conserte Son queste vie; ma il libro in sè le impronta Il libro, don del mago), e d'esse in modo l'arla, che le risolve, e spiega il nodo. Poi che lasciar gli avviluppati calli,
In lieto aspetto il bel giardin s'aperse:
Acque stagnanti, mobili cristalli,
Fior vari e varie piante, erbe diverse,
Apriche collinette, ombrose valli,
Selve e spelonche in una vista offerse;
E quel che il bello e il caro accresce all'opre,
L'arte, che tutto fa, nulla si scopre.

Stimi (sì misto il culto è col negletto)
Sol naturali e gli ornamenti e i siti.
Di natura arte par, che per diletto
L'imitatrice sua scherzando imiti.
L'aura, non ch'altro, è della maga effetto;
L'aura che rende gli alberi fioriti:
Co'fiori eterni eterno il frutto dura,
E mentre spunta l'un, l'altro matura.

Nel tronco istesso e tra l'istessa foglia
Sovra il nascente fico invecchia il fico:
Pendono a un ramo, un con dorata spoglia.
L'altro con verde, il novo e il pomo antico:
Lussureggiante serpe alto e germoglia.
La torta vite ov'è più l'orto aprico:
Qui l'uva ha in fiori acerba, e qui d'ôr l'have.
E di piropo, e già di nèttar grave.

Vezzosi augelli infra le verdi fronde Temprano a prova lascivette note. Mormora l'aura, e fa le foglie e l'onde Garrir, che variamente ella percote. Quando taccion gli augelli, alto risponde; Quando cantan gli augei, più lieve scote: Sia caso od arte, or accompagna, ed ora Alterna i versi lor la music'òra.

Vola, fraglialtri, un che le piume ha sparte Di color vari, ed ha purpureo il rostro; E lingua snoda in guisa larga, e parte La voce sì, ch'assembra il sermon nostro. Questo ivi allor continovò con arte Tanta il parlar, che fu mirabil mostro. Tacquero gli altri ad ascoltarlo intenti; E fermaro i susurri in aria i venti.

Deh! mira, egli cantò, spuntar la rosa
Dal verde suo modesta e verginella,
Che mezzo aperta ancora, e mezzo ascosa,
Quanto si mostra men, tanto è più bella.
Ecco poi nudo il sen già baldanzosa
Dispiega; ecco poi langue e non par quella:
Quella non par, che destata avanti
Fu da mille donzelle e mille amanti.

Così trapassa al trapassar d'un giorno
Della vita mortale il fiore e il verde;
Nè, perchè faccia indietro april ritorno,
Si rinfiora ella mai, nè si rinverde.
Cogliam la rosa in sul mattino adorno
Di questo dì, che tosto il seren perde;
Cogliam d'amor la rosa; amiamo or quande
Esser si puote r'amato amando.

Tacque; e concorde degli augelli il com Quasi approvando, il canto indi ripiglia. Raddoppian le colombe i baci loro; Ogni animal d'amar si riconsiglia: Par che la dura quercia, e il casto alloro. E tutta la frondosa ampia famiglia, Par che la terra e l'aria e formi e spiri Dolcissimi d'amor sensi e sospiri.

Fra melodia sì tenera e fra tante
Vaghezze allettatrici e lusinghiere
Va quella coppia; e rigida e costante
Sè stessa indura ai vezzi del piacere.
Ecco tra fronde e fronde il guardo avante
Penetra, e vede, o pargli di vedere;
Vede pur certo il vago e la diletta,
Ch'egli è in grembo alla donna, essa all'erbet

Ella dinanzi al petto ha il vel diviso, E il crin sparge incomposto al vento estivo: Langue per vezzo, e il suo infiammato viso Fan biancheggiando i bei sudor più vivo. Qual raggio in onda, le scintilla un riso Negli umidi occhi tremulo e lascivo. Sovra lui pende: ed ei nel grembo molle Le posa il capo, e il volto al volto attolle;

E i famelici sguardi avidamente
In lei pascendo, si consuma e strugge.
S'inchina, e i dolci baci ella sovente
Liba or dagli occhi, edalle labbra or sugge;
Ed in quel punto ei sospirar si sente
Profondo sì, che pensi: or l'alma fugge,
E in lei trapassa peregrina. Ascosi
Mirano i duo guerrier gli atti amorosi.

Dal fianco dell'amante (estranio arnese)
Un cristallo pendea lucido e netto.
Sorse, e quel fra le mani a lui sospese,
Ai misteri d'amor ministro eletto.
Con luci ella ridenti, ei con accese
Mirano in vari oggetti un solo oggetto.
Ella del vetro a sè fa specchio, ed egli
Gli occhi di lei sereni a sè fa spegli.

L'uno di servitù, l'altra d'impero Si gloria; ella in sè stessa, ed egli in lei. Volgi, dicea, deh! volgi, il cavaliero, A me quegli occhi onde beata bèi; Chè son, se tu nol sai, ritratto vero Delle bellezze tue gl'incendi miei. La forma lor, le meraviglie appieno, Più che il cristallo tuo, mostra il mio send

Deh! poiché sdegni me, com'egli è vago Mirar tu almen potessi il proprio volto; Chè il guardo tuo, ch'altrove non è pago. Gioirebbe felice in sè rivolto. Non può specchio ritrar sì dolce imago, Nè in picciol vetro è un paradiso accolto. Specchio t'è degno il cielo, e nelle stelle Puoi riguardar le tue sembianze belle.

Ride Armida a quel dir; ma non che cesse
Dal vagheggiarsi, o da'suoi bei lavori.
Poi che intrecciò le chiome, e che ripresse
Con ordin vago i lor lascivi errori,
Torse in anella i crin minuti, e in esse,
Quasi smalto su l'òr, consparse i fiori;
E nel bel sen le peregrine rose
Giunse ai nativi gigli, e il vel compose.

Nè il superbo pavon sì vago in mostra Spiega la pompa delle occhiute piume; Nè l'iride sì bella indora e inostra Il curvo grembo e rugiadoso al lume. Ma bel sovra ogni fregio il cinto mostra, Che nè pur nuda ha di lasciar costume. Diè corpo a chi non l'ebbe; e, quando il fece, Tempre mischiò, ch'altrui mescer non lece:

Teneri sdegni e placide e tranquille Repulse, e cari vezzi e liete paci, Sorrise parolette e dolci stille Di pianto, e sospir tronchi e molli baci: Fuse tai cose tutte, e poscia unille, Ed al foco temprò di lente faci; E ne formò quel sì mirabil cinto, Di ch'ella aveva il bel fianco succinto.

Fine alfin posto al vagheggiar, richiede A lui commiato, e il bacia, e si diparte. Ella per uso il di n'esce, e rivede Gli affari suoi, le sue magiche carte. Egli riman; chè a lui non si concede Porreorma, o trar momento in altra parte: E tra le fere spazia e tra le piante, Se non quanto è con lei, romito amante.

Ma quando l'ombra co'silenzi amici
Rappella ai furti lor gli amanti accorti,
Traggono le notturne ore felici
Sotto un tetto medesmo entro quegli orti.
Or, poichè vôlta a più severi uffici
Lasciò Armida il giardino e i suoi diporti,
I duo, che tra i cespugli eran celati,
Scoprirsi a lui pomposamente armati.

Qual feroce destrier, ch'al faticoso
Onor dell'arme vincitor sia tolto,
E lascivo marito in vil riposo
Fra gli armenti e ne'paschi erri disciolto,
Se il desta o suon di tromba, o luminoso
Acciar, colà tosto annitrendo è vòlto:
Già già brama l'arringo, e l'uom sul dorso
Portando, urtato riurtar nel corso:

Tal si fece il garzon, quando repente Dell'arme il lampo gli occhi suoi percossa Quel sì guerrier, quel sì feroce ardente Suo spirto a quel fulgor tutto si scosse, Benchè tra gli agi morbidi languente, E tra i piaceri ebbro e sopito ei fosse. Intanto Ubaldo oltra ne viene; e il terso Adamantino scudo ha in lui converso. Egli al lucido scudo il guardo gira;
Onde si specchia in lui qual siasi, e quanto
Con delicato culto adorno; spira
Tutto odori e lascivie il crine e il manto;
E il ferro, il ferro aver, non ch'altro, mira
Dal troppo lusso effeminato accanto:
Guernito è sì, ch'inutile ornamento
Sembra, non militar fero istrumento.

Qualuom, da cupo e grave sonno oppresso,
Dopo vaneggiar lungo in sè riviene,
Tal ei tornò nel rimirar sè stesso.
Ma sò stesso mirar già non sostiene;
Giù cala il guardo; e timido e dimesso,
Guardando a terra, la vergogna il tiene.
Si chiuderebbe sotto il mare, e dentro
Il foco, per celarsi, e giù nel centro.

Ubaldo incominciò parlando allora:
Va l'Asia tutta e va l'Europa in guerra;
Chiunque pregio brama e Cristo adora,
Travaglia in arme or nella Siria terra:
Te solo, o figlio di Bertoldo, fuora
Del mondo, in ozio, un breve angolo serra;
Te sol dell'universo il moto nulla
Move, egregio campion d'una fanciulla.

Qual sonno o qual letargo ha sì sopita
La tua virtude? o qual viltà l'alletta?
Su su; te il campo, e te Goffredo invita;
Te la fortuna e la vittoria aspetta.
Vieni, o fatal guerriero, e sia fornita
La ben comincia impresa; e l'empia setta
Che già crollasti, a terra estinta cada
Sotto l'inevitabile tua spada.

Tacque; e il nobil garzon restò per poce Spazio confuso, e senza moto e voce. Ma poi che diè vergogna a sdegno loco, Sdegno guerrier della ragion feroce, E che al rossor del volto un nuovo foco Successe che più avvampa e che più coce, Squarciossi i vani fregi e quelle indegne Pompe, di servitù misere insegne;

Ed affrettò il partire, e della torta
Confusione uscì del laberinto.
Intanto Armida della regal porta
Mirò giacere il fler custode estinto.
Sospettò prima, e si fu poscia accorta
Ch'era il suo caro al dipartirsi accinto:
E il vide (ahi fera vista!) al dolce albergo
Dar, frettoloso, fuggitivo il tergo.

Volea gridar: Dove, o crudel, me sola
Lasci? ma il varco al suon chiuse il dolore;
Sì che tornò la flebile parola
Più amara indietro a rimbombar sul core.
Misera! i suoi diletti ora le invola
Forza e saper del suo saper maggiore.
Ella sel vede, e invan pur s'argomenta
Di ritenerlo, e l'arti sue ritenta.

Quante mormorò mai profane note
Tessala maga con la bocca immonda;
Ciò ch' arrestar può le celesti rote,
E l'ombre trar della prigion profonda,
Sapea ben tutto: e pur oprar non puote
Ch'almen l'inferno al suo parlar risponda.
Lascia gl'incanti, e vuol provar se vaga
E supplice beltà sia miglior maga.

Corre, e non ha d'onor cura o ritegno.

Ah! dove or sono i suoi trionfi e i vanti?

Costei d'Amor, quanto egli è grande, il regno

Volse e rivolse sol col cenno avanti;

E così pari al fasto ebbe lo sdegno,

Ch' amò d'essere amata, odiò gli amanti:

Sè gradì sola, e, fuor di sè, in altrui

Sol qualche effetto de' begli occhi sui.

Or negletta e schernita e in abbandono Rimasa, segue pur chi fugge e sprezza; E procura adornar co'pianti il dono Rifiutato per sè di sua bellezza. Vassene; ed al piè tenero non sono Quel gelo intoppo e quell'alpina asprezza; E invia per messaggeri innanzi i gridi, Nè giunge lui pria ch'ei sia giunto ai lidi.

Forsennata gridava: O tu, che porte Teco parte di me, parte ne lassi, O prendi l'una, o prendi l'altra, o morte Dà insieme adambe: arresta, arresta i passi, Sol che ti sian le voci ultime porte; Non dico i baci: altra più degna avrassi Questi da te. Che temi, empio, se resti? Potrai negar, poichè fuggir potesti.

Allor ristette il cavaliero; ed ella
Sovraggiunse anelante e lagrimosa;
Dolente sì che nulla più, ma bella
Altrettanto però, quanto dogliosa.
Lui guarda, e in lui s'affisa, e non favella:
O che sdegna, o che pensa, o che non osa.
Ei lei non mira; e se pur mira, il guardo
Volge furtivo e vergognoso e tardo.

Qual musico gentil, prima che chiara Altamente la lingua al canto snodi, All'armonia gli animi altrui prepara Con dolci ricercate in bassi modi; Così costei, che nella doglia amara Tutte ancor non obblia l'arti e le frodi, Fa di sospir breve concento in prima, Per dispor l'alma in cui le voci imprima.

Poi cominciò: Non aspettar ch'io preghi, Crudel, te, come amante amante deve.

Tai fummo un tempo: or, se tal esser neghi, E di ciò la memoria anco t'è greve,

Come nemico almeno ascolta: i preghi
D' un nemico talor l'altro riceve.

Ben quel ch'io cheggio è tal che darlopuoi,
E integri conservar gli sdegni tuoi.

Se m'odii, e in ciò diletto alcun tu senti, Non ten vengo a privar; godi pur d'esso. Giusto a te pare, e siasi. Anch'io le genti Cristiane odiai, nol nego, odiai te stesso. Nacqui pagana: usai vari argomenti, Chè per me fusse il vostro imperio oppresso; Te perseguii, te presi, e te lontano Dall'arme trassi in loco ignoto e strano. Aggiungia questoancor quelch'a maggiore Onta tu rechi, ed a maggior tuo danno.
T'ingannai, t'allettai nel nostro amore:
Empia lusinga certo, iniquo inganno.
Lasciarsi corre il virginal suo fiore;
Far delle sue bellezze altrui tiranno:
Quelle, ch'a mille antichi in premio sono
Negate, offrire a novo amante in dono!

Sia questa pur tra le mie frodi; e vagli: Sì di tante mie colpe in te il difetto, Che tu quinci ti parta, e non ti caglia. Di questo albergo tuo già sì diletto. Vattene; passa il mar: pugna, travaglia; Struggi la fede nostra: anch'io t'affretto. Che dico nostra? ah non più mia! fedele Sono a te solo, idolo mio crudele.

Solo ch' io segua te mi si conceda;
Picciola fra' nemici anco richiesta.
Non lascia indietro il predator la preda:
Va il trionfante, il prigionier non resta.
Me fra l'altre tue spoglie il campo veda.
Ed all'altre tue lodi aggiunga questa,
Che la tua schernitrice abbi schernito,
Mostrando me sprezzata ancella a dito.

Sprezzata ancella, a chi fo più conserva Di questa chioma, or ch' a te fatta è vile? Raccorcerolla: al titolo di serva Vo' portamento accompagnar servile. Te seguirò, quando l'ardor più ferva Della battaglia, entro la turba ostile. Animo ho bene, ho ben vigor che baste A condurti i cavalli, a portar l'aste.

Sarò qual più vorrai, scudiero o scudo:
Non fia ch'in tua difesa io mi risparmi.
Per questo sen, per questo collo ignudo,
Pria che giungano a te, passeran l'armi.
Barbaro forse non sarà sì crudo,
Che ti voglia ferir per non piagarmi,
Condonando il piacer della vendetta
A questa, qual si sia, beltà negletta.

Misera! ancor presumo? ancor mi vanto Di schernita beltà che nulla impetra? — Volea più dir; ma l'interruppe il pianto, che qual fonte sorgea d'alpina pietra. Prendergli cerca allor la destra o il manto, supplichevole in atto; ed ei s'arretra: Lesiste, e vince: e in lui trova impedita mor l'entrata, il lagrimar l'uscita.

Non entra amor a rinnovar nel seno, Che ragion congelò, la fiamma antica; V'entra pietate in quella vece almeno, Pur compagna d'amor, benchè pudica; E lui commove in guisa tal, ch'a freno Può ritener le lagrime a fatica. Pur quel tenero affetto entro ristringe, E, quanto può, gli atti compone e infinge.

Poi le risponde: Armida, assai mi pess
Di te; sì potess'io, come il farei,
Del mal concetto ardor l'anima accesa
Sgombrarti: odii non son nè sdegni i mis
Nè vo' vendetta nè rammento offesa;
Nè serva tu nè tu nemica sei.
Errasti, è vero, e trapassasti i modi,
Ora gli amori esercitando, or gli odi.

Ma che? son colpe umane, e colpe usate
Scuso la natía legge, il sesso e gli anni.
Anch' io parte fallii: se a me pietate
Negar non vuo', non fia ch' io te condansi
Fra le care memorie ed onorate
Mi sarai nelle gioie e negli affanni:
Sarò tuo cavalier, quanto concede
La guerra d'Asia, e con l'onor la fede.

Deh! che del fallir nostro or qui sia il fine di nostre vergogne, omai ti piaccia; di nostre vergogne, omai ti piaccia; di n questo del mondo ermo confine La memoria di lor sepolta giaccia. Sola, in Europa e nelle due vicine Parti, fra l'opre mie questa si taccia. Deh! non voler che segni ignobil fregio Tua beltà, tuo valor, tuo sangue regio.

Rimanti in pace; i' vado: a te non lice Meco venir: chi mi conduce, il vieta. Rimanti, o va' per altra via felice, E, come saggia, i tuoi consigli acqueta. — Ella, mentre il guerrier così le dice, Non trova loco, torbida, inqu'eta: Già buona pezza in dispettosa fronte Torva il riguarda; alfin prorompe all'onte:

Nè te Sofia produsse, e non sei nato Dell'Azio sangue tu: te l'onda insana Del mar produsse e il Caucaso gelato, E le mamme allattar di tigre ircana. Che dissimulo io più? l'uomo spietato Pur un segno non diè di mente umana. Forse cangiò color? forse al mio duolo Bagnòalmen gli occhi, o sparse un sospir solo Quali cose tralascio, o quai ridico?
S'offre per mio, mi fugge e m'abbandona.
Quasi buon vincitor, di reo nemico
Oblia le offese, e i falli aspri perdona.
Odi come consiglia! odi il pudico
Senocrate d'amor come ragiona!
O Cielo, o Dei, perchè soffrir questi empi:
Fulminar poi le torri e i vostri tèmpi?

Vattene pur, crudel, con quella pace
Che lasci a me; vattene, iniquo, omai.
Me tosto ignudo spirto, ombra seguace
Indivisibilmente a tergo avrai.
Nova Furia co' serpi e con la face
Tanto t'agiterò, quanto t'amai.
E se è destin ch'esca del mar, che schivi
Gli scogli e l'onde, e ch'alla pugna arrivi:

Là tra 'l sangue e le morti egrogiacen

Mi pagherai le pene, empio guerriero.

Per nome Armida chiamerai sovente

Negli ultimi singulti: udir ciò spero....—

Or qui mancò lo spirto alla dolente,

Nè quest'ultimo suono espresse intero:

E cadde tramortita, e si diffuse

Di gelato sudore, e i lumi chiuse.

Chiudesti i lumi, Armida; il Cielo avaro nvidrò il conforto a' tuoi martíri. lpri, misera gli occhi; il pianto amaro Vegli occhi al tuo nemico or che non miri? )h s'udir tu il potessi, o come caro ['addolcirebbe il suon de'suoi sospiri! Dà quanto ei puote, e prende (e tunol vedi!) Pietoso in vista gli ultimi congedi.

Or che farà? dee su l'ignuda arena Costei lasciar così tra viva e morta? Jortesia lo ritien, pietà l'affrena, Dura necessità seco nel porta. Parte, e di lievi zefiri è ripiena La chioma di colei che gli fa scorta. Vola per l'alto mar l'aurata vela: Ei guarda il lido; e il lido ecco si cela.

Poich' ella in sè tornò, deserto e muto, Quanto mirar potè, d'intorno scorse. Ito se n'è pur, disse, ed ha potuto ' Me qui lasciar della mia vita in forse? Nè un momento indugiò, nè un breve aiuto Nel caso estremo il traditor mi porse? Ed io pur anco l'amo? e in questo lido Invendicata ancor piango e m'assido?

Che fa più meco il pianto? altr'armi, altr'a
Io non ho dunque? Ah! seguirò pur l'empic
Nè l'abisso per lui riposta parte,
Nè il ciel sarà per lui securo tempio.
Già il giungo e il prendo e il cor gli svello esp
Le membra appendo, ai dispietati esempio
Mastro è di ferità; vo' superarlo
Nell'arti sue... Ma dove son? che parlo?

Misera Armida, allor dovevi, e degno Ben era, in quel crudele incrudelire, Che tu prigion l'avesti : or tardo sdegno T'infiamma, e movi neghittosa all'ire. Pur, se beltà può nulla, o scaltro ingegna Non fia vôto d'effetto il mio desire. O mia sprezzata forma, a te s'aspetta (Chè tua l'ingiuria fu) l'alta vendetta.

Questa bellezza mia sarà mercede
Del troncator dell' esecrabil testa.
O miei famosi amanti, ecco si chiede
Difficil sì, da voi, ma impresa onesta.
Io, che sarò d'ampie ricchezze erede,
D'una vendetta in guiderdon son presta.
S'esser compra a tal prezzo indegna io som
Beltà, sei di natura inutil dono.

Dono infelice, io ti rifiuto; e insieme
)dio l'esser reina, e l'esser viva,

l'esser nata mai: sol fa la speme
)ella dolce vendetta ancor ch'io viva.

Così in voci interrotte irata freme,

torce il piè dalla deserta riva,

Mostrando ben quanto ha furor raccolto,

Sparsa il crin, bieca gli occhi, accesa il volto.

Giunta agli alberghi suoi, chiamò trecento Con lingua orrenda deità d'Averno. 3' empie il ciel d'atre nubi, e in un momento Impallidisce il gran pianeta eterno: E soffia e scote i gioghi alpestri il vento. Ecco già sotto i piè mugghiar l'inferno: Quanto gira il palagio, udresti irati Sibili od urli e fremiti e latrati.

Ombra più che di notte, in cui di luce Raggio misto non è, tutto il circonda; Se non se in quanto un lampeggiar riluce Per entro la caligine profonda. Cessa alfin l'ombra; e i raggi il Sol riduce Pallidi; nè ben l'aura anco è gioconda: Nè più il palagio appar, nè pur le sue Vestigia, nè dir puossi: egli qui fue. Come imagin talor d'immensa mole
Forman nubi nell'aria, e poco dura,
Chè il vento la disperde, o solve il Sole;
Come sogno sen va, ch'egro figura;
Così sparver gli alberghi; e restâr sole
L'alpi e l'orror che fece ivi natura.
Ella sul carro suo, che presto aveva,
S'asside, e, com' ha in uso, al ciel si leva.

Calca le nubi, e tratta l'aure a volo,
Cinta di nembi e turbini sonori;
Passa i lidi soggetti all'altro polo
E'le terre d'ignoti abitatori:
Passa d'Alcide i termini, nè il suolo
Appressa degli Esperii o quel de' Mori;
Ma su i mari sospeso il corso tiene,
Infin che ai lidi di Soría perviene.

Quinci a Damasco non s'invia; ma schim Il già sì caro della patria aspetto, E drizza il carro all'infeconda riva, Ov'è tra l'onde il suo castello eretto. Qui giunta, i servi e le donzelle priva Di sua presenza, e sceglie ermo ricetto, E fra vari pensier dubbia s'aggira; Matos to cede la vergogna all'ira. lo n'andrò pur, dic'ella, anzi che l'armi Dell'Oriente il re d'Egitto mova. Ritentar ciascun'arte, e trasmutarmi In ogni forma insolita mi giova; Trattar l'arco e la spada, e serva farmi De'più potenti, e concitarli a prova: Purchè le mie vendette io veggia in parte, Il rispetto e l'onor stiasi in disparte.

Non accusi già me, biasmi sè stesso
Il mio custode e zio, che così volse.
Ei l'alma baldanzosa e il fragil sesso
Ai non debiti uffici in prima volse.
Esso mi fe donna vagante, ed esso
Spronò l'ardire e la vergogna sciolse.
Tutto si rechi a lui ciò che d'indegno
Fei per amore, o che farò per sdegno.

Così conchiude: e cavalieri e donne,
Paggi e sergenti frettolosa aduna;
E ne' superbi arnesi e nelle gonne
L'arte dispiega e la regal fortuna:
E in via si pone; e non è mai ch'assonne,
O che si posi al sole od alla luna,
Sinchè non giunge ove le schiere amiche
Coprian di Gazza le campagne apriche.

## CANTO DECIMOSETTIMO.

## ARGOMENTO.

Rassegna e mossa dell'esercito egiziano, cui s'aggiunge Armida. — Scudo di Rinaldo: genealogia degli Estensi.

Gazza è città della Giudea nel fine,
Su quella via che invêr Pelusio mena,
Posta in riva del mare, ed ha vicine
Immense solitudini d'arena,
Le quai, com'austro suol l'onde marine,
Mesce il turbo spirante; onde a gran pena
Ritrova il peregrin riparo o scampo
Nelle tempeste dell'instabil campo.

Del re d' Egitto è la città frontiera,

Da lui gran tempo innanzi ai Turchi tolta

E, però ch'opportuna e prossima era

All' alta impresa ove la mente ha volta,

Lasciando Menfi, ch'è sua reggia altera,

Qui traslatò il gran seggio, e qui raccolta

Già da varie provincie insieme avea

L'innumerabil oste all'assemblea.

Musa, quale stagion, e qual là fosse
Stato di cose, or tu mi reca a mente;
Qual arme il grande imperator, quai posse,
Qual serva avesse e qual compagna gente,
Quando del Mezzogiorno in guerra mosse
Le forze, e i regi, e l'ultimo Oriente:
Tu sol le schiere e i duci, e sotto l'arme
Mezzo il mondo raccolto, or puoi dettarme.

Posciaché, ribellante, al greco impero Si sottrasse l'Egitto e-mutò fede, Del sangue di Macon nato un guerriero Sen fe tiranno, e vi fondò la sede. Ei fu detto Califfo; e del primiero Chi tien lo scettro al nome anco succede. Così per ordin lungo il Nilo i suoi Faraon vide, e i Tolomei da poi.

Volgendo gli anni, il regno è stabilito
Ed accresciuto in guisa tal, che viene
Asia e Libia ingombrando al sirio lito
Da' marmarici fini e da Cirene;
E passa addentro incontra all'infinito
Corso del Nilo assai sovra Siene;
E quinci alle campagne inabitate
7a della sabbia, e quindi al grand'Eufrate.

A destra ed a sinistra in sè comprende L'odorata maremma e il ricco mare; E fuor dell'Eritrèo molto si stende Incontro al Sol che mattutino appare. L'imperio ha in sè gran forze, e più le rende Il re, ch'or lo governa, illustri e chiare; Ch'è per sangue signor, ma più per merta Nell'arti regie e militari esperto.

Questi or co'Turchi, or con le genti Pers Più guerre fe; le mosse, e le rispinse; Fu perdente e vincente; e nelle avverse Fortune fu maggior che quando vinse. Poichè la grave età più non sofferse Dell'arme il peso, alfin la spada scinse; Ma non depose il suo guerriero ingegno. Nè d'onor il desio vasto e di regno.

Ancor guerreggia per ministri; ed ave
Tanto vigor di mente e di parole,
Che della monarchia la soma grave
Non sembra agli anni suoi soverchia mok
Sparsa in minuti regni Africa pave
Tutta al suo nome, e il remoto Indo il cok
E gli porge altri volontario aiuto
D'armate genti, ed altri d'òr tributo.

Tanto e sì fatto re l'armi raguna;
Anzi pur adunate omai le affretta
Contra il sorgente imperio, e la fortuna
Franca, nelle vittorie omai sospetta.
Armida ultima vien; giunge opportuna
Nell'ora appunto alla rassegna eletta.
Fuor delle mura in spazioso campo
Passa dinanzi a lui schierato il campo.

Egli in sublime soglio, a cui per cento Gradi eburnei s'ascende, altero siede; E sotto l'ombra d'un gran ciel d'argento Porpora intesta d'òr preme col piede; E, ricco di barbarico ornamento, In abito regal splender si vede; Fan, torti in mille fasce, i bianchi lini Alto diadema in nova forma ai crini.

Lo scettro ha nella destra; e per canuta
Barba appar venerabile e severo;
E dagli occhi, ch' etade ancor non muta
Spira l'ardire e il suo vigor primiero:
E ben da ciascun atto è sostenuta
La maestà degli anni e dell' impero,
Apelle forse o Fidia in tal sembiante
Giove formò; ma Giove allor tonante.

Stannogli, a destra l'un, l'altro a sinistra.
Duo satrapi, i maggiori: alza il più degno
La nuda spada, del rigor ministra;
L'altro il sigillo ha del suo ufficio in segna
Custode un de' secreti, al re ministra
Opra civil ne' grandi affar del regno;
Ma prence degli eserciti, e con piena
Possanza è l'altro ordinator di pena.

Sotto, folta corona al seggio fanno Con fedel guardia i suoi Circassi astati; Ed oltra l'aste hanno corazze, ed hanno Spade lunghe e ricurve all'un de' lati. Così sedea, così scopría il tiranno Da eccelsa parte i popoli adunati. Tutte a' suoi piè nel trapassar le schiere Chinan, quasi adorando, armi e bandiere.

Il popol dell'Egitto in ordin primo
Fa di sè mostra; e quattro i duci sono:
Duo dell'alto paese e duo dell'imo,
Ch'è del celeste Nilo opera e dono.
Al mare usurpò il letto il fertil limo,
E, rassodato, al coltivar fu buono.
Sìcrebbe Egitto: oh quanto addentro è posto
Quel che fu lido ai naviganti esposto!

Nel primiero squadrone appar la gente Ch'abitò d'Alessandria il ricco piano, Ch'abitò il lido vòlto all'occidente, Ch'esser comincia omai lido africano. Araspe è il duce lor, duce potente D'ingegno più che di vigor di mano; E di furtivi agguati è mastro egregio, E d'ogni arte moresca in guerra ha il pregio.

Secondan quei che posti inver l'aurora Nella costa astatica albergaro; E li guida Aronteo, cui nulla onora Pregio o virtù, ma i titoli il fan chiaro. Non sudò il molle sotto l'elmo ancora, Nè mattutine trombe anco il destaro; Ma dagli agi e dall'ombre a dura vita Intempestiva ambizion l'invita.

Quella che terza è poi, squadra non pare, Ma un' oste immensa; e campi e lidi tiene. Non crederai ch' Egitto mieta ed are Per tanti: e pur da una città sua viene; Città, ch' alle provincie emula e pare, Mille cittadinanze in sè contiene: Del Cairo i' parlo: indi 'l gran vulgo adduce. Vulgo all'armi restío, Campsone il duce. Vengon sotto Gazel quei che le biade
Segaron nel vicin campo fecondo,
E più suso insin là dove ricade
Il fiume al precipizio suo secondo.
La turba egizia avea sol archi e spade,
Nè sosterría d'elmo o corazza il pondo:
D'abito è ricca; onde altrui vien che porte
Desio di preda, e non timor di morte.

Poi la plebe di Barca, e nuda e inerme Quasi, sotto Alarcon passar si vede, Che la vita famelica nell'erme Piagge gran tempo sostentò di prede. Con istuol manco reo, ma inetto a ferme Battaglie, di Zumara il re succede; Quel di Tripoli poscia: e l'uno e l'altro Nel pugnar volteggiando è dotto e scaltro.

Di retro ad essi apparvero i cultori
Dell'Arabia Petrèa, della Felice,
Che il soverchio del gelo e degli ardori
Non sente mai, se il ver la fama dice;
Ove nascon gl'incensi e gli altri odori,
Ove rinasce l'immortal fenice,
Che tra i fiori odoriferi, ch' aduna
All'esequie, ai natali, ha tomba e cuna.

[St. 21-28]

L'abito di costoro è meno adorno;
Ma l'armi a quei d'Egitto han simiglianti.
Ecco altri Arabi poi, che di soggiorno
Certo non sono stabili abitanti:
Peregrini perpetui usano intorno
Trarne gli alberghi e le cittadi erranti:
Han questi femminil voce e statura,
Crin lungo e negro, e negra faccia e scura:

Lunghe canne indïane arman di corte
Punte di ferro, e in su destrier correnti
Diresti ben ch' un turbine lor porte,
Se pur han turbo sì veloce i venti.
Da Siface le prime erano scorte;
Aldino in guardia ha le seconde genti;
Le terze guida Albïazar, ch' è fiero
Omicida ladron, non cavaliero.

La turba è appresso, che lasciate avea L'isole cinte dalle arabiche onde, Da cui pescando già raccòr solea Conche di perle gravide e feconde. Sono i Negri con lor, su l'eritrea Marina posti alle sinistre sponde. Quegli Agricalte, e questi Osmida regge, Che schernisce ogni fede ed ogni legge. Gli Etiopi di Meroe indi seguiro;
Meroe, che quindi il Nilo isola face,
Ed Astabora quinci, il cui gran giro
È di tre regni e di due fè capace.
Li conducea Canario ed Assimiro,
Re l'uno e l'altro, e di Macon seguace,
E tributario al Calife: ma tenne
Santa credenza il terzo, e qui non venne.

Poi duo regi soggetti anco veniéno
Con squadre d'arco armate e di quadrelle
Un, soldano è d'Ormus, che dal gran sene
Persico è cinta, nobil terra e bella;
L'altro, di Boecan: questa è nel pieno
Del gran flusso marino isola anch'ella;
Ma quando poi, scemando, il mar s'abbase
Col piede asciutto il peregrin vi passa.

Nè te, Altamoro, entro al pudico lette
Potuto ha ritener la sposa amata.
Pianse, percosse il biondo crine e il pette,
Per distornar la tua fatale andata:
Dunque, dicea, crudel, più che il mio aspetta
Del mar l'orrida faccia a te fia grata?
Fian l'arme al braccio tuo più caro peso,
Che il picciol figlio ai dolci scherzi intese?

È questi il re di Sarmacante; e il manco Che in lui si pregi, è il libero diadema: Così dotto è nell'armi, e così franco Ardir congiunge a gagliardia suprema. Saprallo ben (l'annunzio) il popol Franco; Ed è ragion che insino ad or ne tema. I suoi guerrieri indosso han la corazza, La spada al fianco ed all'arcion la mazza.

Ecco poi sin dagl'Indi e dall'albergo
Dell'aurora venuto Adrasto il fero.
Che d'un serpente indosso ha per usbergo
Il cuoio verde e maculato a nero;
E smisurato a un elefante il tergo
Preme così, come si suol destriero.
Gente guida costui di qua dal Gange,
Che si lava nel mar che l'Indo frange.

Nella squadra che segue, è scelto il fiore Della regal milizia; e v'ha quei tutti Che con larga mercè, con degno onore, E per guerra e per pace eran condutti; Ch'armati a sicurezza ed a terrore Vengono in su destrier possenti instrutti; E de'purpurei manti e della luce Dell'acciaio e dell'oro il ciel riluce. Fra questi è il crudo Alarco, ed Odemaro Ordinator di squadre, ed Idraorte;
E Rimedon, che per l'audacia è chiaro,
Sprezzator de'mortali e della morte;
E Tigrane, e Rapoldo il gran corsaro,
Già de'mari tiranno; e Ormondo il forte,
E Marlabusto arabico, a cui il nome
L'Arabie diêr, che ribellanti ha dome.

Evvi Orindo, Arimon, Pirga, Brimarte
Espugnator delle città; Sifante
Domator de'cavalli; e tu, dell'arte
Della lotta maestro, Aridamante;
E Tisaferno, il folgore di Marte,
A cui non è chi d'uguagliarsi vante,
O se in arcione o se pedon contrasta,
O se rota la spada o corre l'asta.

Guida un Armen la squadra, il qual tragition Al paganesmo nell'età novella. Fe dalla vera fede; ed ove ditto Fu già Clemente, ora Emiren s'appella: Per altro, uom fido e caro al re d'Egitto Sovra quanti per lui calcar mai sella: È duce insieme e cavalier soprano Per cor, per senno e per valor di mano.

Nessun più rimanea, quando improvvisa Armida apparve, e dimostrò sua schiera. Venía sublime in un gran carro assisa, Succinta in gonna, e faretrata arciera; E mescolato il novo sdegno in guisa Col natio dolce in quel bel volto s'era, Che vigor dàlle; e cruda ed acerbetta Par che minacci, e minacciando alletta.

Somiglia il carro a quel che porta il giorno, Lucido di piropi e di giacinti; E frena il dotto auriga al giogo adorno Quattro unicorni a coppia a coppia avvinti. Cento donzelle e cento paggi intorno Pur di faretra gli omeri van cinti. Ed a' bianchi destrier premono il dorso, Che sono al giro pronti, e lievi al corso.

Segue il suo stuolo, ed Aradin con quello Che Idraote assoldò nella Soría.
Come allor che il rinato unico augello
I suo Etropi a visitar s'invía,
Vario e vago la piuma, e ricco e bello
Di monil, di corona aurea natía,
Stupisce il mondo, e va dietro ed ai lati,
Meravigliando, esercito d'alati;

Così passa costei, meravigliosa
D'abito, di maniere e di sembiante.
Non è allor sì inumana o sì ritrosa
Alma d'amor, che non divenga amante.
Veduta appena, e in gravità sdegnosa,
Invaghir può genti sì varie e tante:
Che sarà poi, quando in più lieto viso
Co'begli occhi lusinghi e col bel riso?

Ma, poi ch'ella è passata, il re de'regi
Comanda ch'Emireno a sè ne vegna;
Chè lui preporre a tutti i duci egregi,
E duce farlo universal disegna.
Quel, già presago, ai meritati pregi
Con fronte vien che ben del grado è degna
La guardia de'Circassi in due si fende,
E gli fa strada al seggio: ed ei v'ascende;

E, chino il capo e le ginocchia, al petto Giunge la destra; e il re così gli dice:
Te'questo scettro: a te, Emiren, commetto Le genti, e tu sostieni in lor mia vice;
E porta, liberando il re soggetto,
Su'Franchi l'ira mia vendicatrice;
Va', vedi e vinci; e non lasciar de' vinti Avanzo, e mena presi i non estinti.

Così parlò il tiranno; e del soprano mperio il cavalier la verga prese: Prendo scettro, signor, d'invitta mano, Disse, e vo co'tuo' auspicii all'alte imprese; E spero, in tua virtù, tuo capitano, Dell'Asia vendicar le gravi offese: Nè tornerò, se vincitor non torno; E la perdita avrà morte, non scorno.

Ben prego il Ciel, che, s'ordinato male (Ch'io già nol credo) di lassù minaccia, Tutta sul capo mio quella fatale-Tempesta accolta di sfogar gli piaccia: E salvo rieda il campo, e in trionfale Più che in funebre pompa il duce giaccia. Tacque; e segul co'popolari accenti Misto un gran suon di barbari istrumenti.

E fra le grida e i suoni in mezzo a densa Nobile turba il re de're si parte: E, giunto alla gran tenda, a lieta mensa Raccoglie i duci, e siede egli in disparte, Onde or cibo, or parole altrui dispensa, Nè lascia inonorata alcuna parte. Armida all'arti sue ben trova loco Quivi opportun fra l'allegrezza e il gioco.

Ma, già tolte le mense, ella che vede
Tutte le viste in sè fisse ed intente,
E ch'a segni ben noti omai s'avvede
Che sparso è il suo velen per ogni mente.
Sorge, e si volge al re dalla sua sede
Con atto insieme altero e riverente;
E, quanto può, magnanima e feroce
Cerca parer nel volto e nella voce.

O re supremo, dice, anch'io ne vegno
Per la fè, per la patria ad impiegarme.
L'onna son io, ma regal donna; indegno
Già di reina il guerreggiar non parme.
Usi ogni arte regal chi vuole il regno;
Dansi all'istessa man lo scettro e l'arme:
Saprà la mia (nè torpe al ferro o langue)
Ferire, e trar dalle ferite il sangue.

Nè creder che sia questo il di primiero Ch'a ciò nobil m'invoglia alta vaghezza: Chè in pro di nostra legge e del tuo imperson io già prima a militare avvezza. Ben rammentar dèi tu s'io dico il vero. Chè d'alcun'opra nostra hai pur contezza E sai che molti de'maggior campioni Che dispieghin la croce, io fei prigioni.

Da me presi ed avvinti, e da me furo In magnifico dono a te mandati: Ed ancor si stariano in fondo oscuro Di perpetua prigion per te guardati; E saresti ora tu vie più securo Di terminar, vincendo, i tuoi gran piati; Se non che il fier Rinaldo, il quale uccise I miei guerrieri, in libertà li mise.

Chi sia Rinaldo, è noto; e qui di lui Lunga istoria di cose anco si conta: Questi è il crudele, ond'aspramente io fui Offesa poi, nè vendicata ho l'onta. Onde sdegno a ragione aggiunge i sui Stimoli, e più mi rende all'arme pronta. Ma qual sia la mia ingiuria a lungo detta Saravvi; or tanto basti: io vo'vendetta;

E la procurerò: chè non invano Soglion portarne ogni saetta i venti; E la destra del Ciel di giusta mano Drizza l'armi talor contra i nocenti. Ma s'alcun fia ch'al barbaro inumano Tronchi il capo odfoso, e mel presenti, A grado avrò questa vendetta ancora; Benchè, fatta da me, più nobil fòra.

A grado sì, che gli sarà concessa
Quella ch'io posso dar maggior mercede.
Me, d'un tesor dotata e di me stessa,
In moglie avrà, se in guiderdon mi chiede
Così ne faccio qui stabil promessa;
Così ne giuro inviolabil fede.
Or s'alcun è che stimi i premi nostri
Degni del rischio, parli e si dimostri.

Mentre la donna in guisa tal favella, Adrasto affigge in lei cupidi gli occhi: Tolga il Ciel, dice poi, che le quadrella Nel barbaro omicida unqua tu scocchi; Chè non è degno un cor villano, o bella Saettatrice, che tuo colpo il tocchi. Atto dell'ira tua ministro io sono, Ed io del capo suo ti farò dono.

Le membra lacerate agli avoltoi.
Così parlava l'indïano Adrasto;
Nè soffrì Tisaferno i vanti suoi:
E, Chi sei, disse, tu, che sì gran fasto
Mostri, presente il re, presenti noi?
Forse è qui tal, ch'ogni tuo vanto audas
Supererà co'fatti, e pur si tace.

Rispose l' Indo fero: lo mi son uno,
Ch'appo l'opre il parlare ho scarso e scemo.
Ma s'altrove, che qui, così importuno
Parlavi tu, parlavi il detto estremo.
Seguito avrian; ma raffrenò ciascuno,
Distendendo la destra, il re supremo.
Disse ad Armida poi: Donna gentile,
Ben hai tu cor magnanimo e virile:

E ben sei degna, a cui suoi sdegni ed ire L'uno e l'altro di lor conceda e done; Perchè tu poscia a voglia tua le gire Contra quel forte predator fellone. Là fian meglio impiegate; e il loro ardire Là può chiaro mostrarsi in paragone. L'acque, ciò detto: e quelli offerta nuova Fecero a lei di vendicarla a prova.

Nèquelli pur, ma qual più in guerra è chiaro,
La lingua al vanto ha baldanzoso e presta.
3' offerser tutti a lei; tutti giuraro
Vendetta far su l'esecrabil testa:
L'ante contra il guerrier, ch'ebbe sì caro,
Arme or costei commove e sdegni desta.
Ma esso, poi ch'abbandonò la riva,
Felicemente al gran corso veniva.

Per le medesme vie che in prima corse,
La navicella indietro si raggira;
E l'aura, ch' alle vele il volo porse,
Non men seconda al ritornar vi spira.
Il giovinetto or guarda il polo e l'orse,
Ed or le stelle rilucenti mira,
Via dell'opaca notte; or fiumi, e monti
Che sporgono sul mar le alpestre fronti:

Or lo stato del campo, or il costume Di varie genti investigando intende. E tanto van per le salate spume, Che lor dall' orto il quarto Sol risplende; E quando omai n' è disparito il lume, La nave terra finalmente prende. Disse la donna allor: Le palestine Piagge son qui: qui del viaggio è il fine.

Quinci i tre cavalier sul lido pose;
E sparve in men che non si forma un detta
Sorgea la notte intanto, e delle cose
Confondea i vari aspetti un solo aspetto.
E in quelle solitudini arenose
Essi veder non ponno o muro o tetto;
Nè d' nomo o di destriero appaion orme,
Od altro pur che del cammin gl' informe.

Poichè stati sospesi alquanto fôro,
Mossero i passi, e dier le spalle al mare.
Ed ecco di lontano agli occhi loro
Un non so che di luminoso appare,
Che con raggi d'argento e lampi d'oro
La notte illustra, e fa l'ombre più rare.
Essi ne vanno allor contra la luce,
E già veggion che sia quel che sì luce.

Veggiono a un grosso tronco armi novelle Incontra i raggi della luna appese; E fiammeggiar, più che nel ciel le stelle, Gemme nell'elmo aurato e nell'arnese; E scoprono a quel lume immagin belle Nel grande scudo in lungo ordine stese. Presso, quasi custode, un vecchio siede, Che contra lor sen va, come li vede.

Ben è da'duo guerrier riconosciuto
Del saggio amico il venerabil volto.
Ma, poi ch'ei ricevè lieto saluto,
E ch'ebbe lor cortesemente accolto,
Al giovenetto, il qual tacito e muto
Il riguardava, il ragionar rivolto:
Signor, te sol, gli disse, io qui soletto
In cotal ora des'ando aspetto:

Chè, se nol sai, ti sono amico; e quanto Curi le cose tue, chiedilo a questi, Ch'essi, scorti da me, vinser l'incanto, Ove tu vita misera traesti. Or odi i detti miei, contrari al canto Delle Sirene, e non ti sian molesti; Ma li serba nel cor, finchè distingua Meglio a te il ver più saggia o santa lingua

Signor, non sotto l'ombra in piaggia molte.
Tra fonti e fior, tra ninfe e tra sirene.
Ma in cima all'erto e faticoso colle
Della virtù riposto è il nostro bene.
Chi non gela, e non suda, e non s'estolle
Dalle vie del piacer, là non perviene.
Or vorrai tu lungi dall'alte cime
Giacer, quasi tra valli augel sublime?

T'alzò natura inverso il ciel la fronte, E ti diè spirti generosi ed alti, Perchè in su miri, e con illustri e conte Opre te stesso al sommo pregio esalti: E ti diè l'ire ancor veloci e pronte. Non perchè l'usi ne' civili assalti, Nè perchè sian di desiderii ingordi Elle ministre ed a ragion discordi; Ma perchè il tuo valore, armato d'esse,
l'iù fero assalga gli avversari esterni;
sian con maggior forza indi represse
ce cupidigie, empi nemici interni.
Dunque nell'uso, per cui fur concesse,
le impieghi il saggio duce e le governi;
l'a suo senno or tepide, or ardenti
le faccia, ed or le affretti, ed or le allenti.

Così parlava; e l'altro, attento e cheto Alle parole sue d'alto consiglio,
Fea de'detti conserva, e mansueto
Volgeva a terra e vergognoso il ciglio.
Ben vide il saggio veglio il suo secreto,
E gli soggiunse: Alza la fronte, o figlio,
E in questo scudo affissa gli occhi omai.
Ch'ivi de'tuoi maggior l'opre vedrai.

Vedrai degli avi il divulgato onore,
Lunge precorso il loco erto e solingo:
Tu dietro anco riman lento cursore
Per questo della gloria illustre arringo.
Su su, te stesso incita; al tuo valore
Sia sferza e spron quel ch'io colà dipingo.
Cost diceva; e il cavaliero affisse
Lo sguardo là, mentre colui sì disse:

Con sottil magistero in campo angusto
Forme infinite espresse il fabro dotto.
Del sangue d'Azio glorioso, augusto
L'ordin vi si vedea, nulla interrotto;
Vedeasi dal roman fonte vetusto
I suoi rivi dedur puro e incorrotto.
Stan coronati i principi d'alloro;
Mostra il vecchio le guerre e i pregi loro.

Mostragli Caio, allor ch'a strane genti
Va prima in preda il già inclinato impero,
Prendere il fren de'popoli volenti,
E farsi d'Este il principe primiero;
Ed a lui ricovrarsi i men potenti
Vicini, a cui rettor facea mestiero.
Poscia quando ripassa il varco noto,
Agl'inviti d'Onorio, il fero Goto;

E quando sembra che più avvampi e ferva

Di barbarico incendio Italia tutta;

E quando Roma, prigioniera e serva,

Sin dal suo fondo teme esser distrutta;

Mostra che Aurelio in libertà conserva

La gente sotto al suo scettro ridutta;

Mostragli poi Foresto che s'oppone

All' Unno regnator dell'Aquilone.

Ben si conosce al volto Attila il fello, Che con occhi di drago par che guati, Ed ha faccia di cane, ed a vedello Dirai che ringhi, e udir credi i latrati: Poi, vinto il fero in singolar duello, Mirasi rifuggir tra gli altri armati; E la difesa d'Aquilea poi tôrre Il buon Foresto, dell'Italia Ettorre.

Altrove è la sua morte ; e il suo destino È destin della patria. Ecco l'erede Del padre grande, il gran figlio Acarino, Che all'italico onor campion succede. Cedeva ai fati, e non agli Unni Altino; Poi riparava'in più secura sede, Poi raccoglieva una città di mille In val di Po case disperse in ville.

Contro al gran fiume, che in diluvio ondeggia, Muníasi; e quindi la città sorgea, Che ne'futuri secoli la reggia De' magnanimi Estensi esser dovea. Par che rompa gli Alani, e che si veggia Contra Odoacro aver poi sorte rea, E morir per l'Italia. Oh nobil morte, The dell'onor paterno il fa consorte!

Cader seco Alforisio; ire in esiglio
Azzo si vede, e il suo fratel con esso,
E ritornar con l'arme e col consiglio,
Dappoichè fu il tiranno erulo oppresso.
Trafitto di saetta il destro ciglio,
Segue l'estense Epaminonda appresso,
E par lieto morir poscia che il crudo
Totila è vinto, e salvo il caro scudo.

Di Bonifacio parlo: e fanciulletto
Premea Valerian l'orme del padre:
Già di destra viril, viril di petto,
Cento nol sostenean gotiche squadre.
Non lunge ferocissimo in aspetto
Fea contro schiavi Ernesto opre leggiadre:
Ma innanzi a lui l'intrepido Aldoardo
Da Monselce escludeva il re lombardo.

Enrico v'era e Berengario; e, dove
Spiega il gran Carlo la sua augusta insegna.
Par ch'egli il primo feritor si trove,
Ministro o capitan d'impresa degna.
Poi segue Lodovico: e quegli il move
Contra il nepote che in Italia regna;
Ecco in battaglia il vince e il fa prigione.
Eravi poi co'cinque figli Ottone.

V'era Almerico; e si vedea già fatto Della città, donna del Po, marchese. Devotamente il ciel riguarda, in atto Di contemplante, il fondator di chiese. D'incontra, Azzo secondo avea ritratto Far contra Berengario aspre contese; Che dopo un corso di fortuna alterno Vinceva, e dell'Italia avea il governo.

Vedi Alberto il figliuolo ir fra'Germani, E colà far le sue virtù sì note, Che, vinti in giostra e vinti in guerra i Dani, Jenero il compra Otton con larga dote. Vedigli a tergo Ugon, quel ch'a' Romani Fiaccar le corna impetuoso puote: E che marchese dell'Italia fia Detto, e Toscana tutta avrà in balía.

Poscia Tedaldo, e Bonifacio accanto A Beatrice sua poi v'era espresso. Non si vedea virile erede a tanto Retaggio, a sì gran padre esser successo. Seguía Matelda, ed adempía ben quanto Difetto par nel numero e nel sesso; Chè può la saggia e valorosa donna Bovra corone e scettri alzar la gonna:

Spira spiriti maschi il nobil volto;
Mostra vigor più che viril lo sguardo:
Là sconfiggea i Normanni; e in fuga volto
Si dileguava il già invitto Guiscardo:
Qui rompea Enrico il quarto, ed, a lui tolta
Offriva al tempio imperal stendardo:
Qui riponea il pontefice soprano
Nel gran soglio di Pietro in Vaticano.

Poivedi, in guisa d'uom che onori ed ami, Ch'orl'è alfianco Azzoil quinto, or la seconda. Ma d'Azzo il quarto in più felici rami Germogliava la prole alma e feconda. Va dove par che la Germania il chiami Guelfo il figliuol, figliuol di Cunigonda; E il buon germe roman con destro fato È ne' campi bavarici traslato.

Là d'un gran ramo Estense ei par ch'innesse L'arbore di Guelfon, ch'è per sè vieto:
Quel ne'suoi Guelfi rinnovar vedresti
Scettri e corone d'òr più che mai lieto;
E col favor de' bei lumi celesti
Andar poggiando, e non aver divieto:
Già confina col ciel, già mezza ingombra
La gran Germania, e tutta anco l'adombra

Ma ne'suoi rami italici fioriva
Bella non men la regal pianta a prova.
Bertoldo qui d'incontro a Guelfo usciva:
Qui Azzo il sesto i suoi prischi rinnova.
Questa è la serie degli eroi che viva
Nel metallo spirante par si mova.
Rinaldo sveglia, in rimirando, mille
Spirti d'onor dalle natie faville:

E d'emula virtù l'animo altero
Commosso avvampa, ed è rapito in guisa,
Che ciò che immaginando ha nel pensiero,
Città battuta e presa, e gente uccisa,
Pur, come sia presente, e come vero,
Dinanzi agli occhi suoi vedere avvisa;
E s'arma frettoloso, e con la spene
Già la vittoria usurpa, e la previene.

Ma Carlo, il quale a lui del regio erede
Di Dania già narrata avea la morte,
La destinata spada allor gli diede:
Prendila, disse, e sia con lieta sorte;
E solo in pro della cristiana fede
L'adopra, giusto e pio, non men che forte;
E fa' del primo suo signor vendetta,
Che t'amò tanto; e ben a te s'aspetta.

Rispose egli al guerriero: Ai cieli piaccia Che la man che la spada ora riceve, Con lei del suo signor vendetta faccia; Paghi con lei ciò che per lei si deve. Carlo, rivolto a lui con lieta faccia, Lunghe grazie ristrinse in sermon breve. Ma lor s' offriva intento, ed al viaggio Notturno gli affrettava, il nobil saggio.

Tempo è, dicea, di girne ove t'attende
Goffredo e il campo: e ben giungi opportum:
Or n'andiam pur; chè alle cristiane tent;
Scorger ben vi saprò per l'aer bruno.
Così dice egli: e poi sul carro ascende,
E lor v'accoglie senza indugio alcuno;
E rallentando a' suoi destrieri il morso,
Gli sferza, e drizza all'oriente il corso.

Taciti se ne gían per l'aria nera;
Quando al garzon si volge il vecchio, e dice
Veduto hai tu della tua stirpe altera
I rami e la vetusta alta radice:
E, sebben ella dall'età primiera
Stata è fertil d'eroi madre e felice,
Non è, nè fia di partorir mai stanca;
Chè per vecchiezza in lei virtù non manca

Oh! come tratto ho fuor del fosco seno Dell'età prisca i primi padri ignoti, Così potessi anco scoprire appieno Ne'secoli avvenire i tuoi nepoti; E, pria ch'essi apran gli occhi al bel sereno Di questa luce, farli al mondo noti: Chè de' futuri eroi già non vedresti L' ordin men lungo, o pur men chiari i gesti.

Ma l'arte mia per sè dentro al futuro Non scorge il ver, che troppo occulto giace, Se non caliginoso e dubbio e scuro, Quasi lunge, per nebbia, incerta face. E se cosa qual certo io m'assecuro Affermarti, non sono in questo audace; Ch'io l'intesi da tal, che senza velo I secreti talor scopre del Cielo.

Quel ch'a lui rivelò luce divina, E ch'egli a me scoperse, io a te predico: Non fu mai greca, o barbara, o latina Progenie, in questo o nel buon tempo antico, Ricca di tanti eroi, quanti destina A te chiari nepoti il cielo amico; Ch' agguaglieran qual più chiaro si noma Di Sparta, di Cartagine e di Roma.

Mafraglialtri, mi disse, Alfonso io scegli Primo in virtù, ma in titolo secondo, Che nascer dee, quando, corrotto e veglia Povero fia d'uomini illustri il mondo: Questi fia tal, che non sarà chi meglio La spada usi o lo scettro, o meglio il posi O dell'arme sostegna o del diadema; Gloria del sangue tuo somma e suprema.

Darà fanciullo, in varie immagin fere
Di guerra, indizio di valor sublime:
Fia terror delle selve e delle fere,
E negli arringhi avrà le lodi prime:
Poscia riporterà da pugne vere
Palme vittoriose e spoglie opime;
E sovente avverrà che il crin si cigna
Or di lauro, or di quercia, or di gramigna

Della matura età pregi men degni Non fiano stabilir pace e quiete; Mantener sue città, fra l'arme e i regni Di possenti vicin tranquille e chiete; Nutrire e fecondar l'arti e gl'ingegni, Celebrar giochi illustri e pompe liete; Librar con giusta lance e pene e premi, Mirar da lungi e preveder gli estremi. Oh! s'avvenisse mai che contra gli empi Che tutte infesteran le terre e i mari, E della pace in quei miseri tempi Daran le leggi ai popoli più chiari, Duce sen gisse a vendicare i tèmpi Da lor distrutti, e i violati altari; Qual ei giusta faria grave vendetta Sul gran tiranno e su l'iniqua setta!

Indarno a lui con mille schiere armate
Quinci il Turco opporriasi e quindi il Mauro;
Ch'egli portar potrebbe oltra l'Eufrate,
Ed oltra i gioghi del nevoso Tauro,
Ed oltra i regni ov'è perpetua state,
La croce e il bianco augello e i gigli d'auro,
E per battesmo delle nere fronti
Del gran Nilo scoprir le ignote fonti.

Così parlava il veglio; e le parole
Lietamente accoglieva il giovinetto,
Che del pensier della futura prole
In tacito piacer sentia nel petto.
L'alba intanto sorgea, nunzia del Sole,
E il ciel cangiava in orrente aspetto;
E su le tende già potean vedere
la lunge il tremolar delle bandiere.

Ricominciò di novo allora il saggio:
Vedeteil sol che vi riluce in fronte
E vi discopre con l'amico raggio
Le tende e il piano e la cittade e il monte.
Securi d'ogni intoppo e d'ogni oltraggio
Io scòrti v'ho fin qui per vie non conte:
Potete senza guida ir per voi stessi
Omai; nè lece a me che più m'appressi.

Così tolse congedo, e fe ritorno,
Lasciando i cavalieri ivi pedoni;
Ed essi pur contra il nascente giorno
Segutr la strada, e giro ai padiglioni.
Portò la fama, e divulgò d'intorno
L'aspettato venir dei tre baroni;
E innanzi ad essi al pio Goffredo corse.
Che per raccorli dal suo seggio sorse.

## CANTO DECIMOTTAVO.

## ARGOMENTO.

aperati da Rinaldo gl'incanti della selva, e rifatte le macchine murali, rinnovano i Crociati l'assalto ed entrano in Gerusalemme.

Giunto Rinaldo ove Goffredo è sorto dincontrarlo, incominciò: Signore, vendicarmi del guerrier ch'è morto, ara mi spinse di geloso onore; s'io n'offesi te, ben disconforto e sentii poscia e penitenza al core. r vegno a'tuoi richiami; ed ogni emenda on pronto a far, che grato a te mi renda.

A lui, ch'umíl gli s'inchinò, le braccia sese al collo Goffredo, e gli rispose: gni trista memoria omai si taccia, pongansi in oblio le andate cose. per emenda io vorrò sol che faccia, uai per uso faresti, opre famose; hè in danno de'nemici, e in pro de'nostri incer convienti della selva i mostri.

L'antichissima selva, onde fu avanti De'nostri ordigni la materia tratta, (Qual che sia la cagione) ora è d'incanti Segreta stanza e formidabil fatta, Nè v'è chi legno indi troncar si vanti; Nè vuol ragion che la città si batta Senza tali instrumenti: or colà, dove Paventan gli altri, il tuo valor si prove

Così diss' egli; e il cavalier s'offerse
Con brevi detti al rischio e alla fatica;
Ma negli atti magnanimi si scerse
Ch'assai farà, benchè non molto ei dica.
E verso gli altri poi lieto converse
La destra e il volto all'accoglienza amica:
Qui Guelfo, qui Tancredi, e qui già tutti
S'eran dell'oste i principi ridutti.

Poichè le dimostranze oneste e care Con que'soprani egli iterò più volte, Placido affabilmente e popolare L'altre genti minori ebbe raccolte. Nè saría già più allegro il militare Grido, o le turbe intorno a lui più folte, Se, vinto l'Orreute e il Mezzogiorno, Trïonfante ei n'andasse in carro adorno. Così ne va fino al suo albergo; e siede n cerchio quivi ai cari amici accanto, molto lor risponde, e molto chiede re della guerra, or del silvestre incanto. La quando ognun partendo agio lor diede, così gli disse l'eremita santo:

Sen gran cose, signore, e lungo corso mirabil peregrino) errando hai scorso.

Quanto devial gran Re che il mondo regge!
Cratto egli t'ha dælle incantate soglie;
Ci te smarrito agnel fra la sua gregge
Or riconduce, e nel suo ovile accoglie;
C per la voce del Buglion t'elegge
Secondo esecutor delle sue voglie.

La non conviensi già che ancor profano
Le'suoi gran ministeri armi la mano:

Chè sei della caligine del mondo
della carne tu di modo asperso,
he il Nilo, o il Gange, e l'Oceán profondo
on ti potrebbe far candido e terso.
del la grazia del Ciel quanto hai d'immondo
do render puro: al Ciel dunque converso,
liverente perdón richiedi, e spiega
e tue tacite colpe, e piangi e prega.

Così gli disse; ed ei prima in sè stesso Pianse i superbi sdegni e i folli amori, Poi, chinato a' suoi piè, mesto e dimesso Tutti scoprígli i giovenili errori. Il ministro del Ciel, dopo il concesso Perdono, a lui dicea: Co' novi albori Ad orar te n' andrai là su quel monte Ch' al raggio mattutin volge la fronte.

Quinci al bosco t'invía, dove cotanti Son fantasmi ingannevoli e bugiardi. Vincerai (questo so) mostri e giganti, Pur ch'altro folle error non ti ritardi. Deh! nè voce che dolce o pianga o canti, Nè beltà che soave o rida o guardi, Con tenere lusinghe il cor ti pieghi; Ma sprezza i finti aspetti e i finti preghi

Così il consiglia: e il cavalier s'appresa Destando e sperando, all'alta impresa. Passa pensoso il dì, pensosa e mesta La notte: e, pria che'n ciel sia l'alba acces Le belle armi si cinge, e sopravvesta Nova, ed estrania di color, s'ha presa; E tutto solo e tacito e pedone Lascia i compagni, e lascia il padiglione.

Era nella stagion ch'anco non cede Libero ogni confin la notte al giorno, Ma l'oriente rosseggiar si vede, Ed anco è il ciel d'alcuna stella adorno; Quando ei drizzò vêr l'Oliveto il piede, Con gli occhi alzati contemplando intorno Quinci notturne e quindi mattutine Bellezze incorruttibili e divine.

Fra sè stesso pensava: oh quante belle Luci il tempio celeste in sè raguna! Ha il suo gran carro il dì; le aurate stelle Spiega la notte e l'argentata luna; Ma non è chi vagheggi o questa o quelle; E miriam noi torbida luce e bruna, Che un girar d'occhi, un balenar di riso Scopre in breve confin di fragil viso.

Ascese; e quivi, inchino e riverente, Alzò il pensier sovra ogni ciel sublime, E le luci fissò nell'orrente. La prima vita e le mie colpe prime Mira con occhio di pietà clemente, Padre e Signor; e in me tua grazia piovi, 3ì che 'l mio vecchio Adam purghi e rinnovi.

Così pensando, alle più eccelse cime

Così pregava: e gli sorgeva a fronte,
Fatta già d'auro, la vermiglia aurora,
Che l'elmo e l'armi, e intorno a lui del monte
Le verdi cime illuminando indora;
E ventilar nel petto e nella fronte
Sentía gli spirti di piacevol ôra,
Che sovra il capo suo scotea dal grembo
Della bell'alba un rugiadoso nembo.

La rugiada del ciel su le sue spoglie Cade, che parean cenere al colore; E sì le asperge, che il pallor ne toglie, E induce in esse un lucido candore: Tal rabbellisce le smarrite foglie Ai mattutini geli arido fiore; E tal di vaga gioventù ritorna Lieto il serpente, e di nov'òr s'adorna.

Il bel candor della mutata vesta
Egli medesmo riguardando ammira;
Poscia verso l'antica alta foresta
Con secura baldanza i passi gira.
Era là giunto ove i men forti arresta
Solo il terror che di sua vista spira:
Pur nè spiacente a lui, nè pauroso

11 bosco appar, ma lietamente ombroso.

Passa più oltre, ed ode un suono intanto
Che dolcissimamente si diffonde:
Vi sente d'un ruscello il roco pianto,
E il sospirar dell'aura infra le fronde,
E di musico cigno il flebil canto,
E l'usignuol che plora e gli risponde;
Organi e cetre, e voci umane in rime:
Tanti e sì fatti suoni un suono esprime.

Il cavalier (pur come agli altri avviene)
N'attendeva un gran tuon d'alto spavento:
E v'ode poi di Ninfe e di Sirene,
D'aure, d'acque e d'augei dolce concento:
Inde maravigliando il piè ritiene,
E poi sen va tutto sospeso e lento,
E fra via non ritrova altro divieto,
The quel d'un fiume trasparente e cheto.

L'un margo e l'altro del bel fiume, adorno
Di vaghezza e d'odori, olezza e ride;
E tanto stende il suo girevol corno,
Che tra il suo giro il gran bosco s'asside:
Nè pur gli fa dolce ghirlanda intorno,
Ma un canaletto suo v'entra, e'l divide:
Bagna egliil bosco, e il bosco il fiume adombra
Con bel cambio fra lor d'umore e d'ombra

Mentre mira il guerriero ove si guade,

Ecco un ponte mirabile appariva;

Un ricco ponte d'òr, che larghe strade

Su gli archi stabilissimi gli offriva.

Passa il dorato varco; e quel giù cade

Tosto che il piè toccata ha l'altra riva,

E se nel porta in giù l'acqua repente,

L'acqua ch'è d'un bel rio fatta un torrente.

Ei si rivolge, e dilatato il mira
E gonfio assai, quasi per nevi sciolte,
Che in sè stesso volubil si raggira
Con mille rapidissime rivolte.
Ma pur desio di novitade il tira
A spiar tra le piante antiche e folte;
E in quelle solitudini selvagge
Sempre a sè nova meraviglia il tragge.

Dove in passando le vestigia ei posa,
Par ch' ivi scaturisca, o che germoglie:
Là s'apre il giglio, e qui spunta la rosa;
Qui sorge un fonte, ivi un ruscel si scioglie
E sovra e intorno a lui la selva annosa
Tutte parea ringiovenir le spoglie;
S' ammolliscon le scorze, e si rinverde
Più lietamente in ogni pianta il verde.

Rugiadosa di manna era ogni fronda, E distillava dalle scorze il mèle; E di novo s'udìa quella gioconda Strana armonia di canto e di querele: Mail coro uman, ch'aicigni, all'aura, all'onda Facea tenor, non sa dove si cele; Non sa veder chi formi umani accenti, Nè dove siano i musici stromenti.

Mentre riguarda, e fede il pensier nega A quel che il senso gli offeria per vero, Vede un mirto in disparte, e là si piega Ove in gran piazza termina un sentiero: L'estranio mirto i suoi gran rami spiega, Più del cipresso e della palma altero, E sovra tutti gli arbori frondeggia; Ed ivi par del bosco esser la reggia.

Fermo ilguerrier nella gran piazza, affisa A maggior novitate allor le ciglia. Quercia gli appar, che per sè stessa incisa Apre feconda il cavo ventre, e figlia; E n'esce fuor vestita in strania guisa Ninfa d'età cresciuta (oh meraviglia!), E vede insieme poi cento altre piante Cento Ninfe produr dal sen pregnante. Quai le mostra la scena, o quai dipinte Talvolta rimiriam Dee boscherecce, Nude le braccia e l'abito succinte, Con bei coturni e con disciolte trecce; Tali in sembianza si vedean le finte Figlie delle selvatiche cortecce; Se non che in vece d'arco e di faretra, Chi tien leuto, e chi viola o cetra.

E incominciar costor danze e carole:

E di sè stesse una corona ordiro,

E cinsero il guerrier, siccome suole

Esser punto rinchiuso entro il suo giro.

Cinser la pianta ancora; e tai parole

Nel dolce canto lor da lui s'udiro:

Ben caro giungi in queste chiostre amene.

O della donna nostra amore e spene.

Giungi aspettato a dar salute all'egra.
D'amoroso pensiero arsa e ferita.
Questa selva, che dianzi era sì negra,
Stanza conforme alla dolente vita,
Vedi che tutta al tuo venir s'allegra.
E in più leggiadre forme è rivestita.
Tale era il canto: e poi dal mirto uscín
Un dolcissimo suono; e quel s'apría.

[St. 30-32]

Già nell'aprir d'un rustico Sileno
Meraviglie vedea l'antica etade:
Ma quel gran mirto dall'aperto seno
Immagini mostrò più belle e rade:
Donna mostrò, ch'assomigliava appieno
Nel falso aspetto angelica beltade.
Rinaldo guata, e di veder gli è avviso
Le sembianze d'Armida e il dolce viso.

Quella lui mira in un lieta e dolente:
Mille affetti in un guardo appaion misti.
Poi dice: Io pur ti veggio; e finalmente
Pur ritorni a colei da cui fuggisti.
A che ne vieni? a consolar presente
Le mie vedove notti e i giorni tristi?
D vieni a mover guerra, a discacciarme,
Chè mi celi il bel volto, e mostri l'arme?

Giungi amante, o nemico? il ricco ponte lo già non preparava ad uom nemico; Nè gli apriva i ruscelli, i fior, la fonte, sgombrando i dumi, e ciò ch' a' passi è intrico. l'ogli quest'elmo omai; scopri la fronte, gli occhi agli occhi miei, se arrivi amico; siungi i labbri alle labbra, il seno al seno; la destra alla mia destra almeno.

Seguía parlando, e in bei pietosi giri Volgeva i lumi, e scoloría i sembianti, Falseggiando i dolcissimi sospiri E i soavi singulti e i vaghi pianti; Tal che incauta pietade a quei martíri Intenerir potea gli aspri diamanti. Ma il cavaliero, accorto sì, non crudo, Più non v'attende, e stringe il ferro ignudo.

Vassene al mirto: allor colei s'abbraccional Al caro tronco e s'interpone e grida:
Ah! non sarà mai ver che tu mi faccia Oltraggio tal, che l'arbor mio recida.
Deponi il ferro, o dispietato, o il caccia Pria nelle vene all'infelice Armida:
Per questo sen, per questo cor la spada Solo al bel mirto mio trovar può strada.

Egli alzailferro, e il suo pregar non cura:
Ma colei si trasmuta (oh novi mostri!).
Siccome avvien che d'una, altra figura,
Trasformando repente il sogno mostri,
Così ingrossò le membra, e tornò scura
La faccia, e vi sparir gli avori e gli ostri:
Crebbe in gigante altissimo, e si feo
Con cento armate braccia un Briareo.

Cinquanta spade impugna, e con cinquanta udi risuona, e minacciando freme.

ni altra Ninfa ancor d'arme s'ammanta, tta un Ciclope orrendo: ed ei non teme; a doppia i colpi alla difesa pianta, ne pur, come animata, ai colpi geme.

mbran dell'aria i campi i campi stigi: anti appaiono in lor mostri e prodigi.

Sopra il turbato ciel, sotto la terra uona; e fulmina quello, e trema questa: engono i venti e le procelle in guerra, gli soffiano al volto aspra tempesta. [a pur mai colpo il cavalier non erra, [è per tanto furor punto s'arresta: 'ronca la noce: è noce, e mirto parve. ]ui l'incanto fornì, sparir le larve.

Tornò sereno il cielo, e l'aura cheta:
Cornò la selva al natural suo stato;
Non d'incanti terribile, e non lieta;
Piena d'orror, ma dell'orrore innato.
Ritenta il vincitor s'altro più vieta
Ch'esser non possa il bosco omai troncato
Poscia sorride, e fra sè dice: Oh vane
Sembianze! oh folle chi per voi rimane!

Quinci s' invia verso le tende; e intanto Colà gridava il solitario Piero: Già vinto è della selva il fero incanto, Già sen ritorna il vincitor guerriero: Vedilo. Ed ei da lunge in bianco manto Comparía venerabile ed altero; E dell'aquila sua l'argentee piume Splendeano al Sol d'inusitato lume.

Ei dal campo gioioso alto saluto
Ha con sonoro replicar di gridi;
E poi con lieto onore è ricevuto
Dal pio Buglion: e non è chi l'invidi.
Disse al duce il guerriero: A quel temuto
Bosco n'andai, come imponesti, e il vidi:
Vidi, e vinsi gl'incanti: or vadan pure
Le genti là, chè son le vie secure.

Vassi all'antica selva; e quindi è tolt Materia tal, qual buon giudicio elesse: E benchè oscuro fabro arte non molta Por nelle prime macchine sapesse, Pur artefice illustre a questa volta È colui ch'alle travi i vinchi intesse; Guglielmo, il duce ligure, che pria Signor del mare corseggiar solía: Poi, sforzato a ritrarsi, ei cesse i regni
l gran navilio saracin de' mari;
ld ora al campo conducea dai legni
le marittime armi e i marinari:
ld era questi infra i più industri ingegni
le' meccanici ordigni uom senza pari;
l cento seco avea fabbri minori,
li ciò ch' egli disegna esecutori.

Costui non solo cominciò a comporre la tapulte, baliste ed arreti, nde alle mura le difese torre lossa, e spezzar le sode alte pareti; fa fece opra maggior, mirabil torre, 'h' entro di pin tessuta era e d'abeti; nelle cuoia avvolto ha quel di fuore, 'er ischermirsi da lanciato ardore.

Si scommette la mole, e ricompone on sottili giunture in un congiunta; la trave che testa ha di montone, all' ime parti sue cozzando spunta: ancia dal mezzo un ponte; e spesso il pone u l' opposta muraglia a prima giunta: fuor da lei su per la cima n'esce orre minor, che in suso è spinta, e cresc Per le facili vie destra, e corrente
Sovra ben cento sue volubil rote,
Gravida d'armi e gravida di gente,
Senza molta fatica ella gir puote.
Stanno le schiere rimirando intente
La prestezza de'fabri e l'arti ignote;
E due torri in quel punto anco son fatte
Della prima ad imagine ritratte.

Ma non eran frattanto ai Saracini
L'opre ch'ivi si fean, del tutto ascoste:
Perchè nell' alte mura ai più vicini
Lochi le guardie ad ispïar son poste.
Questi gran salmerie d'orni e di pini
Vedean dal bosco esser condotte all'oste
E macchine vedean; ma non appieno
Riconoscer lor forma indi potiéno.

Fanlor macchine anch'essi, e con molt'arte
Rinforzano e le torri e la muraglia;
E l'alzaron così da quella parte
Ov'è men atta a sostener battaglia,
Ch'a lor credenza omai sforzo di Marte
Esser non può ch'ad espugnarla vaglia.
Ma sovra ogni difesa Ismen prepara
Copia di fochi inusitata e rara.

Mesce il mago fellon zolfo e bitume,
Che dal lago di Sodoma ha raccolto;
E fu, credo, in inferno; e dal gran fiume,
Che nove volte il cerchia, anco n'ha tolto.
Così fa che quel foco e puta e fume,
E che s'avventi fiammeggiando al volto.
E ben co' feri incendi egli s'avvisa
Di vendicar-la cara selva incisa.

Mentre il campo all'assalto, e la cittade 3'apparecchia in tal modo alle difese,
Una colomba per l'aeree strade
Vista è passar sovra lo stuol francese,
Che non dimena i presti vanni, e rade
Quelle liquide vie con l'ali tese;
E già la messaggera peregrina
Dall'alte nubi alla città s'inchina;

Quando di non so donde esce un falcone,
)' adunco rostro armato e di grand'ugna,
The fra il campo e le mura a lei s' oppone.
Non aspetta ella del crudel la pugna;
luegli, d' alto volando, al padiglione
faggior l'incalza, e par ch'omail'aggiugna,
Ed al tenero capo il piede ha sovra:
Lesa nel grembo al pio Buglion ricovra.

La raccoglie Goffredo, e la difende;
Poi scorge, in leiguardando, estrania cosa:
Chè dal collo ad un filo avvinta pende
Rinchiusa carta, e sotto un'ala ascosa.
La disserra e dispiega; e bene intende
Quella che in sè contien non lunga prosa.
Al signor di Giudea (dicea lo scritto)
Invia salute il capitan d'Egitto:

Non sbigottir, signor: resisti e dura
Insino al quarto o insino al giorno quinto:
Ch' io vengo a liberar coteste mura;
E vedrai tosto il tuo nemico vinto.
Questo il secreto fu, che la scrittura
In barbariche note avea distinto,
Dato in custodia al portator volante;
Chè tai messi in quel tempo usò il Levante.

Libera il prence la colomba: e quella. Che de' secreti fu rivelatrice,
Come esser creda al suo signor rubella.
Non ardì più tornar nunzia infelice.
Ma il sopran duce i minor duci appella,
E lor mostra la carta, e così dice:
Vedete come il tutto a noi riveli
La provvidenza del Signor de' cieli.

Già più di ritardar tempo non parmi:
Nova spianata or cominciar potrassi;
E fatica e sudor non si risparmi.
Per superar d'inverso l'austro i sassi
Duro fia sì far colà strada all'armi;
Pur far si può; notato ho il loco e i passi.
E ben quel muro ch'assecura il sito,
D'armi e d'opre men deve esser munito.

Tu, Raimondo, vogl'io che da quel lato
Con le macchine tue le mura offenda;
Vo'che dell'arme mie l'alto apparato
Contra la porta aquilonar si stenda;
Sì che il nemico il veggia, ed ingannato
Indi il maggior impeto nostro attenda;
Poi la gran torre mia, ch'agevol move,
Crascorra alquanto, e porti guerra altrove.

Tu drizzerai, Camillo, al tempo stesso Non lontana da me la terza torre. l'acque; e Raimondo, che gli siede appresso, l' che, parlando lui, fra sè discorre, lisse: Al consiglio da Goffredo espresso Iulla giunger si puote e nulla torre. odo solo, oltra ciò, ch' alcun s'invii lel campo ostil, che i suoi secreti spii; E ne ridica il numero e il pensiero (Quanto raccor potrà) certo e verace.
Soggiunse allor Tancredi: Ho un mio scudiero Ch'a questo ufficio di propor mi piace:
Uom pronto e destro, e sovra i piè leggiero Audace sì, ma cautamente audace;
Che parla in molte lingue, e varia il noto Suon della voce, e il portamento e il moto.

Venne colui chiamato; e, poi che intera Ciò che Goffredo e il suo signor desía, Alzò ridendo il volto, ed intraprese La cura, e disse: Or or mi pongo in via: Tosto sarò dove quel campo tese Le tende avrà, non conosciuta spia; Vo' penetrar di mezzodì nel vallo, E numerarvi ogni uomo, ogni cavallo.

Quanta e qual sia quell'oste, e ciò che pessil duce loro, a voi ridir prometto:
Vantomi in lui scoprir gl'intimi sensi,
E i secreti pensier trargli del petto.
Così parla Vafrino, e non trattiensi;
Ma cangia in lungo manto il suo farsetto.
E mostra fa del nudo collo, e prende
D'intorno al capo attorcigliate bende.

La faretra s'adatta e l'arco siro; barbarico sembra ogni suo gesto. upiron quei che favellar l'udiro, l'in diverse lingue esser sì presto, l'Egizio in Menfi, o pur Fenice in Tiro avría creduto e quel popolo e questo. gli sen va sovra un destrier ch'appena egna nel corso la più molle arena.

Mai Franchi, pria che il terzo di sia giunto, ppianaron le vie scoscese e rotte, fornir gli strumenti anco in quel punto, hè non fur le fatiche unqua interrotte; nzi all'opre del giorno avean congiunto, ogliendola al riposo, anco la notte: lè cosa è più che ritardar li possa la far l'estremo omai d'ogni lor possa.

Del dì, cui dell'assalto il di successe, dran parte orando il pio Buglion dispensa; impon ch'ogni altro i falli suoi confesse, pasca il pan dell'alme alla gran mensa. Macchine ed armi poscia ivi più spesse Dimostra, ove adoprarle egli men pensa: E il deluso Pagan si riconforta, Ch' oppor le vede alla munita porta.

Col buio della notte è poi la vasta
Agil macchina sua colà traslata,
Ov'è men curvo il muro emen contrasta,
Ch'angolosa non fa parte o piegata.
E d'in sul colle alla città sovrasta
Raimondo ancor con la sua torre armata:
La sua Camillo a quel lato avvicina,
Che dal borea all'occaso alquanto inchina

Ma come furo in oriente apparsi
I mattutini messaggier del Sole,
S'avvidero i Pagani (e ben turbàrsi)
Che la torre non è dov'esser suole;
E mirar quinci e quindi anco innalzarsi
Non più veduta una ed un'altra mole;
E in numero infinito anco son viste
Catapulte, monton, gatti e baliste.

Non è la turba di Soría già lenta
A trasportarne là molte difese,
Ove il Buglion le macchine appresenta,
Da quella parte ove primier l'attese.
Ma il Capitan, ch'a tergo aver rammenta
L'oste d'Egitto, ha quelle vie già prese;
E, Guelfo e i due Roberti a sè chiamati,
State, dice, a cavallo in sella armati;

E procurate voi che mentre ascendo Colà dove quel muro appar men forte, Schiera non sia che subita venendo 3' atterghi agli occupati, e guerra porte. L'acque; e già da tre lati assalto orrendo Movon le tre sì valorose scorte: E da tre lati ha il re sue genti opposte, Che riprese quel dì l'armi deposte.

Egli medesmo al corpo omai tremante Per gli anni, e grave del suo proprio pondo, L'armi, che disusò gran tempo avante, Circonda, e se ne va contra Raimondo; Solimano a Goffredo, e il fero Argante Al buon Camillo oppon, che di Boemondo Seco ha il nepote: e lui fortuna or guida, Perchè il nemico a sè dovuto uccida.

Incominciaro a säettar gli arcieri [nfette di veneno arme mortali: Ed adombrato il ciel par che s'anneri Sotto un immenso nuvolo di strali. Ma con forza maggior colpi più feri Ne venían dalle macchine murali; Indi gran palle uscían marmoree e gravi, E con punta d'acciar ferrate travi.

Par fulmine ogni sasso; e così trita
L'armatura e le membra a chi n'è colto,
Che gli toglie non pur l'alma e la vita,
Ma la forma del corpo anco e del volto.
Non si ferma la lancia alla ferita;
I)opo il colpo, del corso avanza molto;
Entra da un lato, e fuor per l'altro passa
Fuggendo, e nel fuggir la morte lassa.

Ma non togliea però dalla difesa

Tanto furor le saracine genti:

Contra quelle percosse avean già tesa

Pieghevol tela, e cose altre cedenti.

L'impeto, che in lor cade, ivi contesa

Non trova, e vien che vi si fiacchi e lenti:

Essi, ove miran più la calca esposta,

Fan con l'arme volanti aspra risposta.

Con tutto ciò d'andarne oltre non cessa
L'assalitor che tripartito move:
E chi va sotto gatti, ove la spessa
Gragnuola di saette indarno piove;
E chi le torri all'alto muro appressa,
Che loro a suo poter da sè rimove:
Tenta ogni torre omai lanciare il ponte;
Cozza il monton con la ferrata fronte.

Rinaldo intanto irresoluto bada;
è quel rischio di lui degno non era;
stima onor plebeo, quand'egli vada
r le comuni vie col volgo in schiera:
volge intorno gli occhi; e quella strada
l gli piace tentar ch'altri dispera.
dove il muro più munito ed alto
pace stassi, ei vuol portar l'assalto.

E volgendosi a quegli i quai già furo aidati da Dudon, guerrier famosi: a vergogna, dicea, che là quel muro ra cotant'arme in pace or si riposi! gni rischio al valor sempre è securo; utte le vie son piane agli animosi: oviam là guerra, e contro ai colpi crudi acciam densa testuggine di scudi.

Giunsersi tutti seco a questo detto; utti gli scudi alzar sovra la testa, gli uniron così, che ferreo tetto 'acean contra l'orribile tempesta. otto il coperchio il fero stuol ristretto 'a di gran corso; e nulla il corso arresta; 'hè la soda testuggine sostiene 'iò che di ruinoso in giù ne viene. Son già sotto le mura: allor Rinaldo
Scala drizzò di cento gradi e cento;
E lei con braccio maneggiò sì saldo,
Ch'agile è men picciola canna al vento.
Or lancia o trave, or gran colonna o spaldo
D'alto discende: ei non va su più lento;
Ma, intrepido ed invitto ad ogni scossa
Sprezzería, se cadesse, Olimpo ed Ossa.

Una selva di strali e di ruine
Sostien sul dosso, e su lo scudo un monte:
Scuote una man le mura a sè vicine,
L'altra sospesa in guardia è della fronte.
L'esempio all'opre ardite e peregrine
Spinge i compagni: ei non è sol che monte:
Chè molti appoggian seco eccelse scale;
Ma il valore e la sorte è disuguale.

More alcuno, altri cade: egli sublime
Poggia, e questi conforta e quei minaccia.
Tanto è già in su, che le merlate cime
Puote afferrar con le distese braccia.
Gran gente allor vi trae, l'urta, il reprime.
Cerca precipitarlo, e pur nol caccia.
Mirabil vista! a un grande e fermo stuolo
Resister può sospeso in aria un solo.

E resiste, e s'avanza, e si rinforza;

E, come palma suol cui pondo aggreva,

Suo valor combattuto ha maggior forza,

E nella oppression più si solleva;

E vince alfin tutti i nemici, e sforza

L'aste e gl'intoppi che d'incontro aveva;

E sale il muro, e il signoreggia, e il rende

Sgombro e securo a chi diretro ascende.

Ed egli stesso all'ultimo germano

Del pio Buglion, ch'è di cadere in forse,

Itesa la vincitrice amica mano,

Di salirne secondo aita porse.

'rattanto erano altrove al Capitano
'arie fortune e perigliose occorse;

'h'ivi non pur fra gli uomini si pugna,

Ia le macchine insieme anco fan pugna.

Sul muro aveano i Siri un tronco alzato, h'antenna un tempo esser solea di nave; sovra lui col capo aspro e ferrato er traverso sospesa è grossa trave; indietro quel da canapi tirato, oi torna innanzi impetuoso e grave; alor rientra nel suo guscio, ed ora testuggin rimanda il collo fuora.

Urtò la trave immensa; e così dure
Nella torre addoppiò le sue percosse,
Che le ben teste in lei salde giunture
Lentando aperse, e la respinse e scossc.
La torre a quel bisogno armi secure
Avea già in punto, e due gran falci mosse.
Che avventate con arte incontra il legno,
Quelle funi troncar ch'eran sostegno.

Qual gran sasso talor, che o la vecchiemi Solve d'un monte, o svelle ira de' venti. Rüinoso dirupa, e porta e spezza Le selve, e con le case anco gli armenti; Tal giù traea dalla sublime altezza L'orribil trave e merli ed arme e genti. Diè la torre a quel moto uno e duo crolli: Tremâr le mura, e rimbombaro i colli.

Passa il Buglion vittorioso avanti, E già le mura d'occupar si crede; Ma fiamme allora fetide e fumanti Lanciarsi incontra immantinente ei vede: Nè dal sulfureo sen fochi mai tanti Il cavernoso Mongibel fuor diede; Nè mai cotanti negli estivi ardori Piovve l'indico ciel caldi vapori. Qui vasi e cerchi ed aste ardenti sono; pal fiamma nera, e qual sanguigna splende; codore appuzza, assorda il rombo e il tuono, ccieca il fumo, il foco arde e s'apprende. umido cuoio alfin saría mal buono chermo alla torre; appena or la difende. ià suda e si rincrespa, e, se più tarda l soccorso del Ciel, convien pur ch'arda.

Il magnanimo duce innanzi a tutti
tassi, e non muta nè color nè loco;
quei conforta che su'cuoi asciutti
ersan l'onde apprestate incontro al foco.
1 tale stato eran costor ridutti,
già dell'acque rimanea lor poco,
uando ecco un vento, che improvviso spira,
ontra gli autori suoi l'incendio gira.

Vien contro al foco il turbo; e indietro volto foco ove i Pagan le tele alzaro, uella molle materia in sè raccolto ha immantinente, e n'arde ogni riparo. h glorioso Capitano! oh molto al gran Dio custodito, al gran Dio caro! te guerreggia il Cielo; e ubbidienti engon chiamati a suon di trombe i vènti.

Ma l'empio Ismen, che le sulfuree faci Vide da borea incontra sè converse, Ritentar volle l'arti sue fallaci, Per sforzar la natura e l'aure avverse: E fra due maghe, che di lui seguaci Si fêr, sul muro agli occhi altrui s'offerse: E torvo e nero e squallido e barbuto Fra due Furie parea Caronte o Pluto.

Già il mormorar s'udía delle parole,
Di cui teme Cocito e Flegetonte;
Già si vedea l'aria turbare, e il Sole
Cinger d'oscuri nuvoli la fronte;
Quando avventato fu dall'alta mole
Un gran sasso, che fu parte d'un monte.
E tra lor colse sì, ch'una percossa
Sparse di tutti insieme il sangue e l'ossa.

In pezzi minutissimi e sanguigni
Si disperser così le inique teste,
Che di sotto ai pesanti aspri macigni
Soglion poco le biade uscir più peste.
Lasciâr gemende i tre spirti maligni
L'aria serena e il bel raggio celeste,
E sen fuggir tra l'ombre empie infernali:
Apprendete pietà quinci, o mortali.

In questo mezzo, alla città la torre, i dall'incendio il turbine assecura, avvicina così, che può ben porre fermare il suo ponte in su le mura:

1 Solimano intrepido v'accorre, il passo angusto di tagliar procura, doppia i colpi: e ben l'avría reciso;

2 un'altra torre apparse all'improvviso.

La gran mole crescente oltra i confini 'più alti edificii in aria passa.

toniti a quel mostro i Saracini

stâr, vedendo la città più bassa.

il fero Turco, ancor che in lui ruini

pietre un nembo, il loco suo non lassa;

di tagliare il ponte anco diffida,

gli altri, che temean, rincora e sgrida.

S'offerse agli occhi di Goffredo allora, visibile altrui, l'angel Michele, into d'armi celesti; e vinto fôra Sol da lui, cui nulla nube vele. cco, disse, Goffredo, è giunta l'ora h'esca Sión di servitù crudele. on chinar, non chinar gli occhi smarriti; ira con quante forze il Ciel t'aiti.

Drizza pur gli occhi a riguardar l'immens Esercito immortal ch'è in aria accolto; Ch'io dinanzi torrotti il nuvol denso Di vostra umanità, che intorno avvolto Adombrando t'appanna il mortal senso, Sì che vedrai gl'ignudi spirti in volto; E sostener per breve spazio i rai Delle angeliche forme anco potrai.

Mira di quei che fur campion di Cristo L'anime fatte in cielo or cittadine, Che pugnan teco, e di sì alto acquisto Si trovan teco al glorioso fine. Là 've ondeggiar la polve e il fumo misto Vedi, e di rotte moli alte ruine, Tra quella folta nebbia Ugon combatte, E delle torri i fondamenti abbatte.

Ecco poi là Dudon, che l'alta porta
Aquilonar con ferro e fiamma assale,
Ministra l'arme ai combattenti, esorta
Ch'altri su monti, e drizza e tien le scale
Quel ch'è sul colle, e il sacro abito porta
E la corona ai crin sacerdotale,
È il pastore Ademaro, alma felice:
Vedi ch'ancor vi segna e benedice.

Leva più in su le ardite luci, e tutta a grand'oste del ciel congiunta guata. Egli alzò il guardo; e vide in un ridutta filizia innumerabile ed alata. Tre folte squadre, ed ogni squadra instrutta in tre ordini gira e si dilata: Ma si dilata più, quanto più in fuori cerchi son; son gl'intimi i minori.

Qui chinò vinto i lumi, e gli alzò poi; Nè lo spettacol grande ei più rivide: Ma, riguardando d'ogni parte i suoi, Scorge che a tutti la vittoria arride. Molti dietro a Rinaldo illustri eroi Salíano: ei già salito i Siri uccide. Il Capitan, che più indugiar si sdegna, Toglie di mano al fido alfier l'insegna;

E passa primo il ponte; ed impedita Gli è a mezzo il corso dal Soldan la via. Un picciol varco è campo ad infinita Virtù, che in pochi colpi ivi apparia. Grida il fier Solimano: All'altrui vita Dono e consacro io qui la vita mia: Tagliate, amici, alle mie spalle or questo Ponte; chè qui non facil preda i' resto. Ma venirne Rinaldo in volto orrendo, E fuggirne ciascun vedea lontano: Or che farò? se qui la vita spendo, La spendo, disse, e la disperdo invano. E, in sè nove difese anco volgendo, Cedea libero il passo al Capitano, Che minacciando il segue, e della santa Croce il vessillo in su le mura pianta.

La vincitrice insegna in mille giri
Alteramente si rivolge intorno;
E par che in lei più riverente spiri
L'aura, e che splenda in lei più chiaro il gion
Ch'ogni dardo, ogni stral che in lei si tiri,
O la declini, o faccia indi ritorno:
Par che Sión, par che l'opposto monte
Lieto l'adori, e inchini a lei la fronte.

Allor tutte le squadre il grido alzaro
Della vittoria altissimo e festante;
E risonarne i monti, e replicaro
Gli ultimi accenti: e quasi in quello istante
Ruppe e vinse Tancredi ogni riparo
Che gli aveva all'incontro opposto Argante.
E, lanciando il suo ponte, anch' ei veloce
Passò nel muro, e v'innalzò la croce.

Ma verso il mezzogiorno, ove il canuto laimondo pugna e il palestin tiranno, guerrier di Guascogna anco potuto liunger la torre alla città non hanno; chè il nerbo delle genti ha il re in aiuto, do ostinati alla difesa stanno: sebbon quivi il muro era men fermo, il macchine v'avea maggior lo schermo.

A gran mole il sentier trovò spedito;

lè tanto arte potè, che pur alquanto

li sua natura non ritegna il sito.

lu l'alto segno di vittoria intanto

lai difensori e dai Guasconi udito;

d avvisò il tiranno e il Tolosano

he la città già presa è verso il piano.

Onde Raimondo a'suoi: Dall'altra parte, rida, o compagni, è la città già presa: inta ancor ne resiste? or soli a parte on sarem noi di sì onorata impresa? la il re cedendo alfin di là si parte, erch'ivi disperata è la difesa; sen rifugge in loco forte ed alto, v'egli spera sostener l'assalto.

Entra allor vincitore il campo tutto
Per le mura non sol, ma per le porte;
Ch'è già aperto, abbattuto, arso e distrutto
Ciò che lor s'opponea rinchiuso e forte.
Spazia l' ira del ferro; e va col lutto
E con l'orror, compagni suoi, la morte.
Ristagna il sangue in gorghi, e corre in rin
Pieni di corpi estinti e di mal vivi.

## CANTO DECIMONONO.

## ARGOMENTO.

Il re e Solimano riparano nella torre. — Argante è ucciso da Tancredi in singolar battaglia. — L'innamorata Erminia e l'esploratore Vafrino tornano al campo de'Cristani.

Già la morte, o il consiglio, o la paura Dalle difese ogni Pagano ha tolto; E sol non s'è dall'espugnate mura Il pertinace Argante anco rivolto. Mostra ei la faccia intrepida e secura, E pugna pur fra gli avversari avvolto, Più che morir, temendo esser respinto; E vuol morendo anco parer non vinto.

Ma sovra ogni altro feritore infesto Sovraggiunge Tancredi, e lui percuote. Ben è il Circasso a riconoscer presto Al portamento, agli atti, all'arme note, Lui che pugnò già seco, e il giorno sesto Tornar promise, e le promesse ir vote; Onde gridò: Così la fè, Tancredi, Mi servi tu? così alla pugna or riedi? Tardi riedi, e non solo: io non rifiuto Però combatter teco e riprovarmi; Benchè non qual guerrier, ma qui venuto Quasi inventor di macchine tu parmi. Fátti scudo de' tuoi, trova in aiuto Novi ordigni di guerra e insolite armi; Chè non potrai dalle mie mani, o forte Delle donne uccisor, fuggir la morte.

Sorrise il buon Tancredi un cotal riso Di sdegno, e in detti alteri ebbe risposto: Tardo è il ritorno mio; ma pur avviso Che frettoloso e' ti parrà ben tosto; E bramerai che te da me diviso O l'alpe avesse, o fosse il mar frapposto: E che del mio indugiar non fu cagione Téma o viltà, vedrai col paragone.

Vienne in disparte pur, tu che omicida Sei de'giganti solo e degli eroi: L'uccisor delle femmine ti sfida. Così gli dice; indi si volge a'suoi, E fa ritrarli dall'offesa, e grida: Cessate pur di molestarlo or voi; Ch'è proprio mio più che comun nemico Questi, ed a lui mi stringe obbligo antico. Or discendine giù, solo o seguito,
Come più vuoi, ripiglia il fier Circasso:
Va' in frequentato loco, od in romito;
Chè per dubbio o svantaggio io non ti lasso.
Sì fatto ed accettato il fero invito,
Movon concordi alla gran lite il passo:
L'odio in un gli accompagna: e fa il rancore
L'un nemico dell'altro or difensore.

Grande è il zelo d'onor, grande il desire Che Tancredi del sangue ha del Pagano; Nè la sete ammorzar crede dell'ire, Se n'esce stilla fuor per altrui mano: E con lo scudo il copre; e, Non ferire, Grida a quanti rincontra anco lontano; Sì che salvo il nemico infra gli amici Tragge dall'arme irate e vincitrici.

Escon della cittade, e dan le spalle Ai padiglion delle accampate genti; E se ne van dove un girevol calle Li porta per secreti avvolgimenti; E ritrovano ombrosa angusta valle Tra più colli giacer, non altrimenti Che se fosse un teatro, o fosse ad uso Di hattaglie e di caccie intorno chiuso.

Qui si fermano entrambi: e pur sospeso Volgeasi Argante alla cittade afflitta. Vede Tancredi che il Pagan difeso Non è di scudo, e il suo lontano ei gitta. Poscia lui dice: Or qual pensier t'ha preso? Pensi ch'è giunta l'ora a te prescritta? Se, antivedendo ciò, timido stai, È il tuo timore intempestivo omai.

Penso, risponde, alla città, del regno
Di Giudea antichissima regina,
Che vinta or cade; e indarno esser sostegno
Io procurai della fatal ruina;
E ch'è poca vendetta al mio disdegno
Il capo tuo, che il Cielo or mi destina.
Tacque: e incontra si van con gran risguardo
Chè ben conosce l'un l'altro gagliardo.

È di corpo Tancredi agile e sciolto, E di man velocissimo e di piede; Sovrasta a lui con l'alto capo, e molto Di grossezza di membra Argante eccede. Girar Tancredi inchino e in sè raccolto Per avventarsi e sottentrar si vede; E con la spada sua la spada trova Nemica, e in disviarla usa ogni prova. Ma disteso ed eretto il fero Argante Dimostra arte simíle, atto diverso. Quanto egli può, va col gran braccio avante E cerca il ferro no, ma il corpo avverso. Quel tenta aditi nuovi in ogni instante: Questi gli ha il ferro al volto ognor converso; Minaccia, e intento a proibirgli stassi Furtive entrate e súbiti trapassi.

Così pugna naval, quando non spira
Per lo piano del mar africo o noto,
Fra duo legni ineguali egual si mira;
Ch'un d'altezza preval, l'altro di moto;
L'un con volte e rivolte assale e gira
Da prora a poppa, e si sta l'altro immoto;
E quando il più leggier se gli avvicina,
D'alta parte minaccia alta ruina.

Mentre il Latin di sottentrar ritenta Sviando il ferro che si vede opporre, Vibra Argante la spada, e gli appresenta La punta agli occhi: egli al riparo accorre; Ma lei sì presta allor, sì violenta Cala il Pagan, che il difensor precorre, E il fere al fianco; e, visto il fianco infermo, Grida: Lo schermitor vinto è di schermo. Fra lo sdegno Tancredi e la vergogna
Si rode, e lascia i soliti riguardi;
E in cotal guisa la vendetta agogna,
Che sua perdita stima il vincer tardi.
Sol risponde col ferro alla rampogna,
E il drizza all'elmo ov'apre il passo ai guardi.
Ribatte Argante il colpo; e risoluto
Tancredi a mezza spada è già venuto.

Passa veloce allor col piè sinestro,
E con la manca al dritto braccio il prende:
E con la destra intanto il lato destro
Di punte mortalissime gli offende:
Questa, diceva, al vincitor maestro
Il vinto schermitor risposta rende.
Freme il Circasso, e si contorce e scuote;
Ma il braccio prigionier ritrar non puote.

Alfin lasciò la spada alla catena.

Pendente, e sotto al buon Latin si spinse.
Fe l'istesso Tancredi; e con gran lena
L'un calcò l'altro, e l'un l'altro ricinse.
Nè con più forza dall'adusta arena
Sospese Alcide il gran gigante e strinse,
Di quella, onde facean tenaci nodi
Le nerborute braccia in vari modi.

Tai fur gli avvolgimenti e tai le scosse, h'ambi in un tempo il suol presser col fianco. Irgante, od arte o sua ventura fosse, lovra ha il braccio migliore, e sotto il manco: La la man ch'è più atta alle percosse, lottogiace impedita al guerrier Franco; lod'ei, che il suo svantaggio e il rischio vede, li sviluppa dall'altro, e salta in piede.

Sorge più tardi, e un gran fendente, in prima
The sorto ei sia, vien sopra al Saracino.
Ma come all' euro la frondosa cima
Piega e in un tempo la solleva il pino;
Tosì lui sua virtute alza e sublima,
Quand' ei ne gía per ricader più chino.
Or ricomincian qui colpi a vicenda:
La pugna ha manco d'arte, ed è più orrenda.

Esce a Tancredi in più d'un loco il sangue, Ma ne versa il Pagan quasi torrenti. Già nelle sceme forze il furor langue, Siccome fiamma in debili alimenti. Tancredi, che il vedea col braccio esangue Girar i colpi ad or ad or più lenti, Dal magnanimo cor deposta l'ira, Placido gli ragiona, e il piè ritira: Cedimi, nom forte; o riconoscer voglia Me per tuo vincitore, o la fortuna; Nè ricerco da te trionfo o spoglia, Nè mi riserbo in te ragione alcuna. Terribil il Pagan, più che mai soglia, Tutte le furie sue desta e raguna, Risponde: Or dunque il meglio aver ti vante. Ed osi di viltà tentare Argante?

Usa la sorte tua; chè nulla io temo,
Nè lascerò la tua follía impunita.
Come face rinforza anzi l'estremo
Le fiamme, e luminosa esce di vita;
Tal, rïempiendo ei d'ira il sangue scemo,
Rinvigorì la gagliardía smarrita;
E l'ore della morte omai vicine
Volse illustrar con generoso fine.

La man sinistra alla compagna accosta. E con ambe congiunte il ferro abbassa:
Cala un fendente; e benchè trovi opposta
La spada ostil, la sforza ed oltre passa;
Scende alla spalla, e giù di costa in costa
Molte ferite in un sol punto lassa.
Se non teme Tancredi, il petto audace
Non fe natura di timor capace.

Quel doppia il colpo orribile, ed al vento Le forze e l'ire inutilmente ha sparte; Perchè Tancredi, alla percossa intento, Se ne sottrasse, e si lanciò in disparte. l'u, dal tuo peso tratto, in giù col mento N'andasti, Argante, e non potesti aitarte: Per te cadesti; avventuroso in tanto, Ch'altri non ha di tua caduta il vanto.

Il cader dilatò le piaghe aperte;

E il sangue espresso dilagando scese.

Punta ei la manca in terra, e si converte

Ritto sovra un ginocchio alle difese.

Renditi, grida; e gli fa nuove offerte,

Benza noiarlo, il vincitor cortese.

Quegli di furto intanto il ferro caccia,

E sul tallone il fiede; indi il minaccia.

Infuriossi allor Tancredi, e disse:
Josì abusi, fellon, la pietà mia?
Poi la spada gli fisse e gli rifisse
Nella visiera, ove accertò la via.
Moriva Argante, e tal moría qual visse;
Minacciava morendo, e non languía:
Superbi, formidabili e feroci
Hli ultimi moti fur, l'ultime voci.

Ripon Tancredi il ferro: e poi devoto Ringrazia Dio del trionfale onore. Ma lasciato di forze ha quasi vôto La sanguigna vittoria il vincitore. Teme egli assai che del viaggio al moto Durar non possa il suo fievol vigore: Pur s'incammina; e così passo passo Per le già corse vie move il piè lasso.

Trar molto il debil fianco oltra non puota E quanto più si sforza, più s'affanna: Onde in terra s'asside, e pon le gote Su la destra, che par tremola canna. Ciò che vedea, pargli veder che rote; E di tenebre il dì già gli s'appanna. Alfin isviene; e il vincitor dal vinto Non ben saría nel rimirar distinto.

Mentre qui segue la solinga guerra,
Che privata cagion fe così ardente,
L'ira de' vincitor trascorre ed erra
Per la città sul popolo nocente.
Or chi giammai dell'espugnata terra
Potrebbe appien l'imagine dolente
Ritrarre in carte, od adeguar parlando
Lo spettacolo atroce e miserando?

Ogni cosa di strage era già pieno:
Vedeansi in mucchi e in monti i corpi avvolti.
Là i feriti su i morti, e qui giacièno
Sotto morti insepolti egri sepolti.
Fuggian, premendo i pargoletti al seno,
Le meste madri co'capegli sciolti;
E il predator, di spoglie e di rapine
Carco, stringea le vergini nel crine.

Ma per le vie ch'al più sublime colle Saglion verso occidente, ov'è il gran tempio. Lutto del sangue ostile orrido e molle Rinaldo corre, e caccia il popol empio. La fera spada il generoso estolle Sovra gli armati capi, e ne fa scempio. E schermo frale ogni elmo ed ogni scudo: Difesa è qui l'esser dell'arme ignudo.

Sol contra il ferro il nobil ferro adopra, E sdegna negl'inermi esser feroce; E quei ch'ardir non armi, arme non copra, Caccia col guardo e con l'orribil voce. Vedresti, di valor mirabil opra, Come or disprezza, ora minaccia, or nòce; Come con rischio disegnal fugati Sono egualmente pur nudi ed armati.

Già col più imbelle vulgo anco ritratto S'è non picciolo stuol del più guerriero Nel tempio che, più volte arso e rifatto, Si noma ancor, dal fondator primiero, Di Salomone; e fu per lui già fatto Di cedri e d'oro e di bei marmi altero: Or non sì ricco già; pur saldo e forte È d'alte torri e di ferrate porte.

Giunto il gran cavaliero ove raccolte S'eran le turbe in loco ampio e sublime, Trovò chiuse le porte, e trovò molte Difese apparecchiate in su le cime. Alzò lo sguardo orribile, e due volte Tutto il mirò dall'alte parti all'ime, Varco angusto cercando, ed altrettante Il circondò con le veloci piante.

Qual lupo predatore all'aer bruno
Le chiuse mandre insidiando aggira,
Secco l'avide fauci, e nel digiuno
Da nativo odio stimulato e d'ira,
Tale egli intorno spia s'adito alcuno
(Piano od erto che siasi) aprirsi mira:
Si ferma alfin nella gran piazza; e d'alto
Stanno aspettando i miseri l'assalto.

In disparte giacea (qual che si fosse L'uso a cui si serbava) eccelsa trave: Nè così alte mai, nè così grosse Spiega l'antenne sue ligura nave. Vêr la gran porta il cavalier la mosse Con quella man cui nessun pondo è grave; E, recandosi lei di lancia in modo, Urtò d'incontro impetuoso e sodo.

Restar non può marmo o metallo avanti. Al duro urtare, al riurtar più forte: Svelse dal sasso i cardini sonanti, Ruppe i serragli ed abbattè le porte. Non l'arréte di far più si vanti; Non la bombarda, fulmine di morte. Per la dischiusa via la gente inonda Quasi un diluvio, e il vincitor seconda.

Rende misera strage atra e funesta L'alta magion che fu magion di Dio. O giustizia del Ciel, quanto men presta, Tanto più grave sovra il popol rio! Dal tuo secreto provveder fu desta L'ira ne' cor pietosi, e incrudelio. Lavò col sangue suo l'empio Pagano Quel tempio, che già fatto avea profano. Ma intanto Soliman vêr la gran torre
Ito se n'è. che di David s'appella;
E qui fa de' guerrier l'avanzo accôrre,
E sbarra intorno e questa strada e quella:
E il tiranno Aladino anco vi corre.
Come il Soldan lui vede, a lui favella:
Vieni, o famoso re; vieni, e là sovra
Alla ròcca fortissima ricovra:

Chè dal furor delle nemiche spade Guardar vi puoi la tua salute e il regno. Oimè, risponde, oimè, che la cittade Strugge dal fondo suo barbaro sdegno; E la mia vita e il nostro imperio cade! Vissi, e regnai; non vivo or più, nè regno. Ben si può dir: Noi fummo. A tutti è giunte L'ultimo dì, l'inevitabil punto.

Ov'è, signor, la tua virtude antica?

Disse il Soldan tutto cruccioso allora.

Tolgaci i regni pur sorte nemica;

Chè il regalpregio è nostro, e in noi dimora:

Ma colà dentro omai dalla fatica

Le stanche e gravi tue membra ristora.

Così gli parla; e fa che si raccoglia

Il vecchio re nella guardata soglia.

Egli ferrata mazza a due man prende, si ripon la fida spada al fianco; E stassi al varco intrepido, e difende Il chiuso delle strade al popol Franco. Eran mortali le percosse orrende; Quella che non uccide, atterra almanco. Bià fugge ognun dalla sbarrata piazza, Dove vede appressar l'orribil mazza.

Ecco da fera compagnia seguito Sopraggiungeva il tolosan Raimondo. Al periglioso passo il vecchio ardito Corse, e sprezzò di quei gran colpi il pondo; Primo ei ferì; ma invano ebbe ferito: Non ferì invano il feritor secondo; Chè in fronte il colse, e l'atterrò col peso, Supin, tremante, a braccia aperte steso.

Finalmente ritorna anco ne' vinti La virtù che il timore avea fugata; E i Franchi vincitori o son rispinti, O pur caggiono uccisi in su l'entrata. Ma il Soldan, che giacere infra gli estinti Il tramortito duce ai piè si guata, Grida a' suoi cavalier: Costui sia tratto Dentro alle sbarre, e prigionier sia fatto. Si muovon quegli ad eseguir l'effetto, Ma trovan dura e faticosa impresa; Perchè non è d'alcun de' suoi negletto Raimondo, e corron tutti in sua difesa. Quinci furor, quindi pietoso affetto Pugna, nè vil cagione è di contesa: Di sì grand'uom la libertà, la vita Questi a guardar, quegli a rapire invita.

Pur vinto avrebbe a lungo andar la provi Il Soldano, ostinato alla vendetta; Chè alla fulminea mazza oppor non giova O doppio scudo, o tempra d'elmo eletta: Ma grande aita a' suoi nemici e nova Di qua di là vede arrivare in fretta; Chè da duo lati opposti in un sol punto Il sopran duce e il gran guerriero è giunta

Come pastor, quando fremendo intorno
Il vento e i tuoni, balenando i lampi,
Vede oscurar di mille nubi il giorno,
Ritrae la greggia dagli aperti campi,
E sollecito cerca alcun soggiorno,
Dove l'ira del ciel securo scampi;
E, col grido indrizzando e con la verga
Le mandre innanzi, agli ultimi s'atterga:

Così il Pagan, che già venir sentia
L'irreparabil turbo e la tempesta
Che di fremiti orrendi il ciel fería,
D'arme ingombrando e quella parte e questa,
Le custodite genti innanzi invía
Nella gran torre, ed egli ultimo resta;
Ultimo parte, e sì cede al periglio,
Ch'audace appare in provido consiglio.

Pur a fatica avvien che si ripari Dentro alle porte; e le riserra appena, Che già, rotte le sbarre, ai limitari Rinaldo vien, nè quivi anco s'affrena. Desio di superar chi non ha pari In opra d'arme, e giuramento il mena: Chè non oblia che in voto egli promise Di dar morte a colui che il Dano uccise.

E ben allor allor l'invitta mano
Tentato avría l'inespugnabil muro;
Nè forse colà dentro era il Soldano
Dal fatal suo nemico assai securo:
Ma già suona a ritratta il Capitano;
Già l'orizzonte d'ogn'intorno è scuro:
Goffredo alloggia nella terra, e vuole
Rinnovar poi l'assalto al novo sole.

Diceva a' suoi lietissimo in sembianza:
Favorito ha il gran Dio l'armi cristiane;
Fatto è il sommo de' fatti, e poco avanza
Dell'opra, e nulla del timor rimane.
La torre (estrema e misera speranza
Degl'Infedeli) espugnerem dimane.
Pietà frattanto a confortar v' inviti
Con sollecito amor gli egri e i feriti.

Ite, e curate quei c'han fatto acquisto
Di questa patria a noi col sangue loro.
Ciò più conviensi ai cavalier di Cristo,
Che desio di vendetta o di tesoro.
Troppo, ahi! troppo di strage oggis' è visto,
Troppa in alcuni avidità dell'oro:
Rapir più oltra e incrudelire i'vieto.
Or divulghin le trombe il mio divieto.

Tacque; e poi se n'andò là dove il conte R'avuto dal colpo anco ne geme. Nè Soliman con meno ardita fronte A' suoi ragiona, e il duol nell'alma preme: Siate, o compagni, di fortuna all'onte Invitti, insin che verde è fior di speme; Chè sotto alta apparenza di fallace Spavento oggi men grave il danno giace. Prese i nemici han sol le mura e i tetti E il vulgo umil, non la cittade han presa: Chè nel capo del re, ne' vostri petti, Nelle man vostre è la città compresa. Veggio il re salvo, e salvi i suoi più eletti; Veggio che ne circonda alta difesa. Vano trofeo d'abbandonata terra Abbiansi i Franchi; alfin perdan la guerra.

E certo i'son che perderanla alfine; Chè, nella sorte prospera insolenti, Fian vôlti agli omicidii, alle rapine, Ed agl'ingiur'osi abbracciamenti: E saran di leggier tra le ruine, Tra gli stupri e le prede, oppressi e spenti, Se in tanta tracotanza omai sorgiunge L'oste d'Egitto; e non puote esser lunge.

Intanto noi signoreggiar co' sassi
Potrem della città gli alti edifici:
Ed ogni calle, onde al sepolcro vassi,
Torran le nostre macchine ai nemici.
Così, vigor porgendo ai cor già lassi,
La speme rinnovò negl'infelici.
Or, mentre qui tai cose eran passate,
Errò Vafrin tra mille schiere armate.

All' esercito avverso eletto in spia,
Già dechinando il Sol, partì Vafrino;
E corse oscura e solitaria via
Notturno e sconosciuto peregrino.
Ascalona passò che non uscia
Dal balcon d'orrente anco il mattino:
Poi, quand'è nel meriggio il solar lampo,
A vista fu del poderoso campo.

Vide tende infinite, e ventilanti
Stendardi in cima azzurri e persi e gialli:
E tante udì lingue discordi, e tanti
Timpani e corni e barbari metalli,
E voci di cammelli e d'elefanti,
Tra il nitrir de' magnanimi cavalli,
Che fra sè disse: Qui l'Africa tutta
Traslata viene, e qui l'Asia è condutta.

Mira egli alquanto pria come sia forte
Del campo il sito, e qual vallo il circonde:
Poscia non tenta vie furtive e torte,
Nè dal frequente popolo s'asconde;
Ma per dritto sentier tra regie porte
Trapassa, ed or dimanda ed or risponde.
A dimande e risposte astute e pronte
Accoppia baldanzosa audace fronte.

Di qua di là sollecito s'aggira Per le vie, per le piazze e per le tende. I guerrieri, i destrier, l'arme rimira; L'artiegliordini osserva, e i nomi apprende: Nè di ciò pago, a maggior cose aspira; Spia gli occulti disegni, e parte intende. Tanto s'avvolge, e così destro e piano, Ch'adito s'apre al padiglion soprano.

Vede, mirando qui, sdruscita fela, Onde ha varco la voce, onde si scerne, Chè là proprio risponde, ove son de la Stanza regal le ritirate interne; Sì che i secreti del signor mal cela Ad uom ch'ascolti dalle parti esterne. Vafrin vi guata, e par ch'ad altro intenda, Come sia cura sua conciar la tenda.

Stavasi il capitan la testa ignudo, Le membra armato, e con purpureo ammanto. Lunge duo paggi avean l'elmo e lo scudo: Premeegli un'asta, e vi s'appoggiaal quanto: Guardava un uom di torvo aspetto e crudo, Membruto ed alto, il qual gli era da canto. Vafrino è attento, e, di Goffredo a nome Parlar sentendo, alza gli orecchi al nome.

Parla il duce a colui: Dunque securo
Sei così tu di dar morte a Goffredo?
Risponde quegli: Io sonne, e in corte giuro
Non tornar mai, se vincitor non riedo;
Preverrò ben color che meco furo
Al congiurare, e premio altro non chiedo,
Se non ch'io possa un bel trofeo dell'armi
Drizzar nel Cairo, e sottopor tai carmi:

Queste arme in guerra al Capitan francese, Distruggitor dell'Asia, Ormondo trasse, Quando gli trasse l'alma; e le sospese Perchè memoria ad ogni età ne passe. Non fia, l'altro dicea, che il re cortese L'opera grande inonorata lasse: Ben ei darà ciò che per te si chiede; Ma con giunta l'avrai d'alta mercede.

Or apparecchia pur l'armi mentite;
Chè il giorno omai della battaglia è presso.
Son, rispose, già preste. E qui, fornite
Queste parole, e il duce tacque ed esso.
Restò Vafrino alle gran cose udite
Sospeso e dubbio; e rivolgea in sè stesso
Qual arti di congiura, e quali sieno
Le mentite armi, e nol comprese appieno.

Indi partissi; e quella notte intiera
Desto passò, ch' occhio serrar non volse:
Ma quando poi di novo ogni bandiera
All' aure mattutine il campo sciolse,
Anch'ei marciò con l'altra gente in schiera;
Fermòssi anch'egli ov'ella albergo tolse;
E pur anco tornò di tenda in tenda
Per udir cosa, onde il ver meglio intenda.

Cercando trova in sede alta e pomposa Fra cavalieri Armida e fra donzelle, Che stassi in sè romita e sospirosa: Fra sè co'suoi pensier par che favelle; Su la candida man la guancia posa, E china a terra l'amorose stelle. Non sa se pianga o no: ben può vederle Umidi gli occhi, e gravidi di perle.

Vedele incontra il fero Adrasto assiso.
Che par ch'occhio non batta, e che non spiri;
Tanto da lei pendea, tanto in lei fiso
Pasceva i suoi famelici desiri.
Ma Tisaferno, or l'una or l'altro in viso
Guardando, or vien che brami, or che s'adiri;
E segna il mobil volto or di colore
Di rabbioso disdegno, ed or d'amore

Scorge poscia Altamor, che in cerchio accol Fra le donzelle alquanto era in disparte. Non lascia il desir vago a freno sciolto, Ma gira gli occhi cupidi con arte: Volge un guardo alla mano, uno al bel volto. Talora insidia più guardata parte; E là s' interna, ove mal cauto apria Fra due mamme un bel vel secreta via.

Alza alfingli occhi Armida; e pur alquanto
La bella fronte sua torna serena;
E repente fra i nuvoli del pianto
Un soave sorriso apre e balena.
Signor, dicea, membrando il vostro vanto,
L'anima mia puote scemar la pena;
Chè d'esser vendicata in breve aspetta:
E dolce è l'ira in aspettar vendetta.

Risponde l'Indian: La fronte mesta
Deh, per Dio! rasserena, e il duolo alleggia;
Ch'assai tosto avverrà che l'empia testa
Di quel Rinaldo a'piè tronca ti veggia;
O menerolti prigionier con questa
Ultrice mano, ove prigion tu il chieggia:
Così promisi in voto. Or l'altro ch'ode,
Motto non fa; ma tra suo cor si rode.

Volgendo in Tisaferno il dolce sguardo:
Tu, che dici, signor? Colei soggiunge.
Risponde egli infingendo: Io, che son tardo,
Seguiterò il valor così da lunge
Di questo tuo terribile e gagliardo.
E con tai detti amaramente il punge.
Ripiglia l'Indo allor: Ben è ragione
Che lunge segua, e tema il paragone.

Crollando Tisaferno il capo altero,
Disse: Oh foss'io signor del mio talento!
Libero avessi in questa spada impero!
Chè tosto e'si parría chi sia più lento.
Non temo io te, nè tuoi gran vanti, o fero:
Ma il Cielo e il mio nemico amor pavento.
Tacque; e sorgeva Adrasto a far disfida:
Ma la prevenne, e s'interpose Armida.

Diss'ella: O cavalier, perchè quel dono Donatomi più volte, anco togliete? Miei campion siete voi: pur esser buono Dovría tal nome a por tra voi qu'ete. Meco s'adira chi s'adira: io sono Nell'offese l'offesa; e voi il sapete. Così lor parla; e così avvien che accordi Sotto giogo di ferro alme discordi. E presente Vafrino, e il tutto ascolta:

E, sottrattone il vero, indi si toglie.

Spia dell'alta congiura, e lei ravvolta

Trova in silenzio, e nulla ne raccoglie.

Chiedene improntamente anco talvolta:

E la difficoltà cresce le voglie.

O qui lasciar la vita egli è disposto.

O riportarne il gran secreto ascosto.

Mille e più vie d'accorgimento ignote.
Mille e più pensa inusitate frodi;
E pur con tutto ciò non gli son note
Dell'occulta congiura o l'arme o i modi.
Fortuna alfin (quel ch'ei per sè non puote)
Isviluppò d'ogni suo dubbio i nodi;
Sì ch'ei distinto e manifesto intese
Come le insidie al pio Buglion sian tese.

Era tornato ov'è pur anco assisa
Fra'suoi campioni la nemica amante.
Ch'ivi opportun l'investigarne avvisa,
Ove genti traean si varie e tante.
Or qui s'accosta a una donzella in guisa
Che par che v'abbia conoscenza avante:
Par v'abbia d'amistade antica usanza,
E ragiona in affabile sembianza.

Egli dicea, quasi per gioco: Anch'io Vorrei d'alcuna bella esser campione; E troncar penserei col ferro mio Il capo o di Rinaldo o del Buglione. Chiedila pure a me, se n'hai desio, La testa d'alcun barbaro barone. Così comincia, e pensa a poco a poco A più grave parlar ridurre il gioco.

Ma in questo dir sorrise, e fe ridendo Un cotal atto suo nativo usato. Una dell'altre allor qui sorgiungendo L'udì, guardollo, e poi gli venne a lato: Disse: Involarti a ciascun'altra intendo; Nè ti dorrai d'amor male impiegato. In mio campion t'eleggo: ed in disparte, Come a mio cavalier, vo' ragionarte.

Ritirollo, e parlò: Riconosciuto
Ho te, Vafrin; tu me conoscer dei.
Nel cor turbossi lo scudiero astuto;
Pur si rivolse, sorridendo, a lei:
Non t'ho (che mi sovvenga) unqua veduto;
E degna pur d'esser mirata sei.
Questo so ben, ch'assai vario da quello
Che tu dicesti, è il nome ond'io m'appello.

Me sulla piaggia di Biserta aprica
Lesbin produsse, e mi nomò Almanzorre.
Tosco, disse ella, ho conoscenza antica
D'ogni esser tuo; nè già mi voglio apporre.
Non ti celar da me, ch'io sono amica,
Ed in tuo pro vorrei la vita esporre.
Erminia son, già di re figlia, e serva
Poi di Tancredi un tempo, e tua conserva.

Nella dolce prigion due lieti mesi
Pietoso prigionier m'avesti in guarda,
E mi servisti in bei modi cortesi.
Ben dessa i' son, ben dessa i' son; riguarda.
Lo scudier, come pria v'ha gli occhi intesi.
La bella faccia a ravvisar non tarda.
Vivi, ella soggiungea, da me securo:
Per questo Ciel, per questo Sol tel giuro.

Anzi pregar ti vo', che, quando torni, Mi riconduca alla prigion mia cara. Torbide notti e tenebrosi giorni, Misera, vivo in libertade amara. E se qui per ispia forse soggiorni, Ti si fa incontro alta fortuna e rara: Saprai da me congiure, e ciò ch' altrove Malagevol sarà che tu ritrove.

Così gli parla: e intanto ei mira, e tace; Pensa all'esempio della falsa Armida. Femmina è cosa garrula e fallace; Vuole e disvuole: è folle uom che sen fida. Sì tra sè volge. Or, se venir ti piace, Alfin le disse, io ne sarò tua guida. Sia fermato tra noi questo e conchiuso: Serbisi il parlar d'altro a miglior uso.

Gli ordini danno di salire in sella Anzi il mover del campo allora allora. Parte Vafrin del padiglione; ed ella Si torna all'altre, e alquanto ivi dimora. Di scherzar fa sembiante, e pur favella Del campion novo; e se ne vien poi fuora: Viene al loco prescritto, e s'accompagna; Ed escon poi del campo alla campagna.

Già eran giunti in parte assai romita, E già sparían le saracine tende, Quand' ei le disse: Or di' come alla vita Del pio Goffredo altri le insidie tende. Allor colei della congiura ordita L'iniqua tela a lui dispiega e stende. Son, gli divisa, otto guerrier di corte, Tra'quali il più famoso è Ormondo il forte. Questi (checchè lor mova, odio o disdegno)
Han conspirato; e l'arte lor fia tale:
Quel dì, che in lite verrà d'Asia il regno
Tra'duo gran campi in gran pugna campale.
Avran sull'armi della croce il segno,
E l'armi avranno alla francesca; e quale
La guardia di Goffredo ha bianco e d'oro
Il suo vestir, sarà l'abito loro.

Ma ciascun terrà cosa in su l'elmetto.
Che noto a'suoi per uom pagano il faccia.
Quando fia poi rimescolato e stretto
L'un campo e l'altro, elli porransi in traccia,
E insidieranno al valoroso petto,
Mostrando di custodi amica faccia;
E il ferro armato di veneno avranno,
Perchè mortal sia d'ogni piaga il danno.

E, perchè fra' Pagani anco risassi
Ch'io so vostri usi ed armi e sopravveste,
Fèr che le false insegne io divisassi;
E fui costretta ad opere moleste.
Queste son le cagion che il campo io lassi;
Fuggo le imperiose altrui richieste;
Schivo ed abborro in qualsivoglia modo
Contaminarmi in atto alcun di frodo.

Queste son le cagion, ma non già sole. E qui si tacque, e di rossor si tinse, E chinò gli occhi, e l'ultime parole Ritener volle, e non ben le distinse. Lo scudier, che da lei ritrar pur vuole Ciò ch'ella vergognando in sè ristrinse: Di poca fede, disse, or perchè cele Le più vere cagioni al tuo fedele?

Ella dal petto un gran sospiro apriva,
E parlava con suon tremante e roco:
Mal guardata vergogna intempestiva,
Vattene omai; non hai tu qui più loco:
A che pur tenti, o invan ritrosa e schiva,
Celar col foco tuo d'amore il foco?
Debiti fur questi rispetti avante;
Non or, che fatta son donzella errante.

Soggiunse poi: La notte a me fatale, Ed alla patria mia che giacque oppressa, Perdei più che non parve: e il miogran male Non ebbi in lei, ma derivò da essa. Leve perdita è il regno; io col regale Mio alto stato anco perdei me stessa: Per mai non ricovrarla, allor perdei La mente, folle, e il core e i sensi miei. Vafrin, tu sai che timidetta accorsi.
Tanta strage vedendo e tante prede,
Al tuo signore e mio, che prima i' scorsi
Armato por nella mia reggia il piede:
E, chinandomi a lui, tai voci porsi:
Invitto vincitor, pietà, mercede!
Non prego io te per la mia vita; il fiore
Salvami sol del virginale onore.

Egli la sua porgendo alla mia mano,
Non aspettò che 'l mio pregar fornisse;
Vergine bella, non ricorri invano;
Io ne sarò tuo difensor, mi disse.
Allora un non so che soave e piano
Sentii, ch'al cor mi scese, e vi s'affisse,
Che, serpendomi poi per l'alma vaga,
Non so come, divenne incendio e piaga.

Visitommi egli spesso, e, in dolce suono Consolando il mio duol, meco si dolse; Dicea: L'intera libertà ti dono.

E delle spoglie mie spoglia non volse.

Oimè! che fu rapina e parve dono;

Chè, rendendomi a me, da me mi tolse.

Quel mi rendè ch'è vie men caro e degno;

Ma s'usurpò del core a forza il regno.

Male amor si nasconde. A te sovente Destosa i' chiedea del mio signore.
Veggendo i segni tu d'inferma mente:
Erminia, mi dicesti, ardi d'amore.
Io tel negai; ma un mio sospiro ardente Fu più verace testimon del core;
E, in vece forse della lingua, il guardo Manifestava il foco onde tutt'ardo.

Sfortunato silenzio! avess'io almeno
Chiesta allor medicina al gran martíre;
S'esser poscia dovea lentato il freno,
Quando non gioverebbe, al mio desire.
Parti'mi in somma, e le mie piaghe in seno
Portai celate, e ne credei morire.
Alfin, cercando al viver mio soccorso,
Mi sciolse amor d'ogni rispetto il morso:

Sì che a trovarne il mio signor io mossi, Ch'egra mi fece e mi potea far sana.

Ma tra via fero intoppo attraversossi

Di gente inclementissima e villana.

Poco mancò che preda lor non fossi:

Pur in parte fuggi'mi erma e lontana;

E colà vissi in solitaria cella,

Cittadina di boschi e pastorella.

Ma, poiché quel desio che fu ripresso
Alcun dì per la téma, in me risorse,
Tornarmi ritentando al loco stesso.
La medesma sciagura anco m'occorse.
Fuggir non potei già; ch'era omai presso
Predatrice masnada, e troppo corse.
Così fui presa: e quei che mi rapiro
Egizi fur, che a Gaza indi sen giro;

E in don menarmi al capitano, a cui Died'io di me contezza, e il persuasi Sì, ch'onorata e inviolata fui Que'dì che con Armida ivi rimasi. Così venni più volte in forza altrui, E men sottrassi. Ecco i miei duri casi. Pur le prime catene anco riserva La tante volte liberata e serva.

Oh! pur colui che circondolle intorno
All'alma sì, che non fia chi le scioglia,
Non dica: Errante ancella, altro soggiorno
Cércati pure: e me seco non voglia;
Ma pietoso gradisca il mio ritorno,
E nell'antica mia prigion m'accoglia.
Così diceagli Erminia: e insieme andaro
La notte e il giorno ragionando a paro.

Il più usato sentier lasciò Vafrino,
Calle cercando o più sicuro o corto.
Giunsero in loco alla città vicino,
Quand'è il Sol nell'occaso e imbruna l'orto;
E trovaron di sangue atro il cammino;
E poi vider nel sangue un guerrier morto,
Che le vie tutte ingombra, e la gran faccia
Tien vôlta al cielo, e morto anco minaccia.

L'uso dell'armi e il portamento estrano Pagan mostrarlo; e lo scudier trascorse. Un altro alquanto ne giacea lontano Che tosto agli occhi di Vafrino occorse. Egli disse fra sè: Questi è cristiano. Più il mise poscia il vestir bruno in forse. Salta di sella e gli discopre il viso: Ed, Oimè!, grida, è qui Tancredi ucciso.

A riguardar sovra il guerrier feroce
La male avventurosa era fermata,
Quando dal suon della dolente voce
Per lo mezzo del cor fu saettata.
Al nome di Tancredi ella veloce
Accorse in guisa d'ebra e forsennata.
Vista la faccia scolorita e bella,
Non scese, no, precipitò di sella;

E in lui versò d'inessiccabil vena
Lacrime, e voce di sospiri mista:
In che misero punto or qui mi mena
Fortuna! ah che veduta amara e trista!
Dopo gran tempo i'ti ritrovo appena,
Tancredi, e ti riveggio, e non son vista:
Vista non son da te, benchè presente;
E trovando ti perdo eternamente.

Misera! non credea ch'agli occhi miei
Potessi in alcun tempo esser noioso.
Or cieca farmi volentier torrei
Per non vederti, e riguardar non oso.
Oimè! de'lumi già sì dolci e rei
Ov'è la fiamma? ov'è il bel raggio ascoso?
Delle fiorite guance il bel vermiglio
Ov'è fuggito? ov'è il seren del ciglio?

Ma che? squallido e scuro anco mi piaci.
Anima bella, se quinc'entro gire,
S'odi il mio pianto, alle mie voglie audaci
Perdona il furto e il temerario ardire:
Dalle pallide labbra i freddi baci,
Che più caldi sperai, vo'pur rapire;
Parte torrò di sue ragioni a morte,
Raciando queste labbra esangui e smorte.

Pietosa bocca, che solevi in vita
Consolar il mio duol di tue parole,
Lecito sia ch'anzi la mia partita
D'alcun tuo caro bacio io mi console;
E forse allor, s'era a cercarlo ardita,
Quel davi tu ch'ora convien che invole.
Lecito sia ch'ora ti stringa, e poi
Versi lo spirto mio fra i labbri tuoi.

Raccogli tu l'anima mia seguace:
Drizzala tu dove la tua sen gío.
Così parla gemendo, e si disface
Quasi per gli occhi, e par conversa in rio.
Rivenne quegli a quell'umor vivace,
E le languide labbra alquanto aprío:
Aprì le labbra, e con le luci chiuse
Un suo sospir con que' di lei confuse.

Sente la donna il cavalier che geme; E forza è pur che si conforti alquanto: Apri gli occhi, Tancredi, a queste estreme Esequie, grida, ch'io ti fo col pianto; Riguarda me, che vo'venirne insieme La lunga strada, e vo'morirti accanto. Riguarda me; non ten fuggir sì presto: L'ultimo don ch'io ti domando è questo Apre Tancredigli occhi, e poigli abbassa
Torbidi e gravi; ed ella pur si lagna.
Dice Vafrino a lei: Questi non passa;
Curisi adunquo prima, e poi si piagna.
Egli il disarma; ella tremante e lassa
Porge la mano all'opere compagna:
Mira e tratta le piaghe, e, di ferute
Giudice esperta, spera indi salute.

Vede che 'l mal dalla stanchezza nasce,
E dagli umori in troppa copia sparti.
Ma non ha fuor ch'un velo, onde gli fasce
Le sue ferite in sì solinghe parti.
Amor le trova inusitate fasce,
E di pietà le insegna insolite arti:
Le asciugò con le chiome, e rilegolle
Pur con le chiome, che troncar si volle;

Però che il velo suo bastar non puote
Breve e sottile alle sì spesse piaghe.
Dittamo e croco non avea; ma note
Per uso tal sapea potenti e maghe.
Già il mortifero sonno ei da sè scuote:
Già può le luci alzar mobili e vaghe.
Vede il suo servo, e la pietosa donna
copra si mira in peregrina gonna.

Chiede: O Vafrin, qui come giungi, e quando?
E tu chi sei, medica mia pietosa?
Ella fra lieta e dubbia sospirando,
Tinse il bel volto di color di rosa:
Saprai, rispose, il tutto; or (tel comando
Come medica tua) taci e riposa.
Salute avrai; prepara il guiderdone,
Ed al suo capo il grembo indi suppone.

Pensa intanto Vafrin come all'ostello Agiato il porti anzi più fosca sera; Ed ecco di guerrier giunge un drappello: Conosce ei ben che di Tancredi è schiera. Quando affrontò il Circasso, e per appello Di battaglia chiamollo, insieme egli era: Non seguì lui, perch'ei non volse allora; Poi dubbioso il cercò della dimora.

Seguian molti altri la medesma inchiesta;
Ma ritrovarlo avvien che lor succeda.
Delle stesse lor braccia essi han contesta
Quasi una sede, ov'ei s'appoggi e sieda.
Disse Tancredi allor: Adunque resta
Il valoroso Argante ai corvi in preda?
Ah, per Dio! non si lasci, e non si frodi
O della sepoltura o delle lodi.

Nessuna a me col busto esangue e muto Riman più guerra; egli morì qual forte; Onde a ragion gli è quell'onor dovuto Che solo in terra avanzo è della morte. Così, da molti ricevendo aiuto, Fa che il nemico suo dietro si porte. Vafrino al fianco di colei si pose, Siccome uom suole alle guardate cose.

Soggiunse il prence: Alla città regale,
Non alle tende mie, vo'che si vada;
Chè se umano accidente a questa frale
Vita sovrasta, è ben ch'ivi m'accada:
Chè il loco ove morì l'Uomo immortale,
Può forse al Cielo agevolar la strada:
E sarà pago un mio pensier devoto
D'aver peregrinato al fin del voto.

Disse: e, colà portato, egli fu posto
Sovra le piume; e il prese un sonno cheto.
Vafrino alla donzella, e non discosto,
Ritrova albergo assai chiuso e secreto.
Quinci s'invia dov'è Goffredo: e tosto
Entra; chè non gli è fatto alcun divieto;
Sebben allor della futura impresa
In bilance i consigli appende e pesa.

Posa Raimondo, il duce è su la sponda;
E d'ogn'intorno nobile corona
De'più potenti e più saggi il circonda.
Or, mentre lo scudiero a lui ragiona,
Non v'è chi d'altro chieda o chi risponda.
Signor, dicea, come imponesti, andai
Tra gl'infedeli, e il campo lor cercai.

Ma non aspettar già che di quell'oste L'innumerabil numero ti conti.
I'vidi ch'al passar le valli ascoste Sotto e'teneva e i piani tutti e i monti: Vidi che dove giunga, ove s'accoste, Spoglia la terra, e secca i fiumi e i fonti; Perchè non bastan l'acque alla lor sete, E poco è lor ciò che la Siria miete.

Ma sì de'cavalier, sì de'pedoni
Sono in gran parte inutili le schiere:
Gente che non intende ordini o suoni,
Nè stringe ferro, e di lontan sol fêre.
Ben ve ne sono alquanti eletti e buoni
Che seguite di Persia han le bandiere;
E forse squadra anco migliore è quella
Che la squadra immortal del re s'appella.

Ella è detta immortal, perchè difetto
In quel numero mai non fu pur d'uno;
Ma empie il loco vòto, e sempre eletto
Sottentra uom novo, ove ne manchi alcune.
Il capitan del campo, Emiren detto,
Pari ha in senno e in valor pochi, o nessuno;
E gli comanda il re che provocarti
Debbia a pugna campal con tutte l'arti.

Nè credo già ch'al di secondo tardi
L'esercito nemico a comparire.
Ma tu, Rinaldo, assai convien che guardi
Il capo, ond'è fra lor tanto desire:
Chè i più famosi in arme e i più gagliardi
(ili hanno incontra arrotato il ferro e l'ire:
Perchè Armida sè stessa in guiderdone
A qual di loro il troncherà propone.

Fra questi è il valoroso e nobil Perso:
Dico Altamoro, il re di Sarmacante.
Adrasto v'è c'ha il regno suo là verso
I confin dell'aurora, ed è gigante;
Uom d'ogni umanità così diverso,
Che frena per cavallo un elefante.
V'è Tisaferno, a cui nell'esser prode
Concorde fama dà sovrana lode.

Così dice egli: e il giovenetto in volto
Tutto scintilla, ed ha negli occhi il foco:
Vorría già tra' nemici esser avvolto;
Nè cape in sè, nè ritrovar può loco.
Quinci Vafrino al Capitan rivolto:
Signor, soggiunse, il sin qui detto è poco;
La somma delle cose or qui si chiuda;
Impugneransi in te l'arme di Giuda.

Di parte in parte poi tutto gli espose Ciò che di fraudolento in lui si tesse; L'armi e il venen, l'insegne insidïose, Il vanto udito, i premi e le promesse. Molto chiesto gli fu, molto rispose: Breve tra lor silenzio indi successe; Poscia inalzando il Capitano il ciglio, Chiedea Raimondo: Or qual è il tuo consiglio?

Ed egli: È mio parer ch'ai novi albori, Come concluso fu, più non s'assaglia; Ma si stringa la torre, onde uscir fuori Chi dentro stassi a suo piacer non vaglia: E pòsi il nostro campo, e si ristori Frattanto ad uopo di maggior battaglia. Pensa poi tu, s'è meglio usar la spada Con forza aperta, o il gir tenendo a bada. Mio giudizio è però che a te convegna
Di te stesso curar sovra ogni cura;
Chè per te vince l'oste e per te regna:
Chi senza te l'indrizza e l'assecura?
E, perchè i traditor non celi insegna,
Mutar le insegne a'tuoi guerrier procura.
Così la fraude a te palese fatta
Sarà da quel medesmo in chi s'appiatta.

Risponde il Capitan: Come hai per uso,
Mostri amico volere e saggia mente,
Ma quel che dubbio lasci, or sia conchiuso.
Uscirem contro alla nemica gente;
Nè già star deve in muro o in vallo chiuso
Il campo domator dell'Oriente.
Sia da quegli empi il valor nostro esperto
Nella più aperta luce, in loco aperto.

Non sosterran delle vittorie il nome,
Non che de'vincitor l'aspetto altero,
Non che l'armi; e lor forze saran dome,
Fermo stabilimento al nostro impero.
La torre o tosto renderassi, o, come
Altri nol vieti, il prenderla è leggiero.
Qui il magnanimo tace, e fa partita;
Chè 'l cader delle stelle al sonno invita.

## CANTO VENTESIMO.

## ARGOMENTO.

Arrivo dell'armata d'Egitto, e gran battaglia campale. — Uscita, e morte del re Aladino. — Rinaldo uccide Solimano, e placa Armida. — Emireno, duce degli Egiziani, muore per mano di Goffredo. — I Cristiani vittoriosi sciolgono il voto.

Già il sole avea desti i mortali all'opre, Già diece ore del giorno eran trascorse, Quando lo stuol, ch'alla gran torre è sopre, Un non so che da lunge ombroso scòrse, Quasi nebbia ch'a sera il mondo copre; E ch'era il campo amico alfin s'accorse, Che tutto intorno il ciel di polve adombra, E i colli sotto e le campagne ingombra.

Alzano allor dall'alta cima i gridi
Insino al ciel l'assediate genti,
Con quel romor con che dai traci nidi
Vanno a stormi le gru ne'giorni algenti,
E tra le nubi a' più tepidi lidi
Fuggon stridendo innanzi ai freddi venti:
Ch'or la giunta speranza in lor fa pronte
La mano al saettar, la lingua all'onte.

Ben s'avvisano i Franchi onde dell' ire
L'impeto novo e il minacciar procede;
E miran d'alta parte, ed apparire
Il poderoso campo indi si vede.
Subito avvampa il generoso ardire
In que'petti feroci, e pugna chiede.
La gioventute altera accolta insieme,
Dà, grida, il segno, invitto duce; e freme.

Ma nega il saggio offrir battaglia avante Ai novi albori, e tien gli audaci a freno; Nè pur con pugna instabile e vagante Vuol che si tentin gli avversari almeno. Ben è ragion, dicea, che dopo tante Fatiche un giorno io vi ristori appieno. Forse ne'suoi nemici anco la folle Credenza di sè stessi ci nudrir volle.

Si prepara ciascun, della novella
Luce aspettando cupido il ritorno.
Non fu mai l'aria sì serena e bella,
Come all'uscir del memorabil giorno.
L'alba lieta rideva, e parea ch'ella
Tutti i raggi del sole avesse intorno;
E il lume usato accrebbe, e sensa velo
Volse mirar l'opere grandi il cielo.

Come vide spuntar l'aureo mattino, Mena fuori Goffredo il campo instrutto. Ma pon Raimondo intorno al palestino Tiranno, e de'Fedeli il popol tutto Che dal paese di Soría vicino A'suoi liberator s'era condutto: Numero grande; e pur non questo solo, Ma di Guasconi ancor lascia uno stuolo.

Vassene; e tal è in vista il sommo duce, Ch'altri certa vittoria indi presume. Novo favor del cielo in lui riluce, E il fa grande ed augusto oltra il costume. Gli empie d'onor la faccia, e vi riduce Di giovinezza il bel purpureo lume; E nell'atto degli occhi e delle membra Altro che mortal cosa egli rassembra.

Ma non molto sen va, che giunge a fronte Dell'attendato esercito pagano; E prender fa, nell'arrivare, un monte, Ch'egli ha da tergo e da sinistra mano: E l'ordinanza poi, larga di fronte, Di fianchi angusta, spiega inverso il piano; Stringe in mezzo i pedoni, e rende alati Con l'ale de' cavalli entrambi i lati. Nel corno manco, il qual s'appressa all'erto Dell'occupato colle e s'assecura,
Pon l'uno e l'altro principe Roberto:
Dà le parti di mezzo al frate in cura.
Egli a destra s'allunga ov'è l'aperto
E il periglioso più della pianura;
Ove il nemico, che di gente avanza,
Di circondarlo aver potea speranza.

E qui i suoi Loteringhi, e qui dispone
Le meglio armate genti e le più elette;
Qui tra'cavalli arcieri alcun pedone
Uso a pugnar tra'cavalier frammette.
Poscia d'avventurier forma un squadrone,
E d'altri altronde scelti, e presso il mette;
Mette loro in disparte al lato destro,
E Rinaldo ne fa duce e maestro.

Ed a lui dice: In te, signor, riposta

La vittoria e la somma è delle cose.

Tieni tu la tua schiera alquanto ascosta

Dietro a queste ali grandi e spaziose.

Quando appressa il nemico, e tu di costa

L'assali, e rendi van quanto e' propose:

Proposto avrà, se il mio pensier non falle,

rando, ai fianchi urtarci ed alle spalle.

Quindisovra un corsier dischiera in schiera
Parea volar tra' cavalier, tra'fanti.
Tutto il volto scopría per la visiera;
Fulminava negli occhi e ne'sembianti.
Confortò il dubbio, e confermò chi spera;
Ed all'audace rammentò i suoi vanti,
E le sue prove al forte; a chi maggiori
Gli stipendi promise, a chi gli onori.

Alfin colà fermossi ove le prime
E più nobili squadre erano accolte;
E cominciò da loco assai sublime
Parlare, ond'è rapito ogni uom ch'ascolte.
Come in torrenti dalle alpestri cime
Soglion giù derivar le nevi sciolte,
Così correan volubili e veloci
Dalla sua bocca le canore voci.

O de'nemici di Gesù flagello,
Campo mio, domator dell'Oriente,
Ecco l'ultimo giorno, eccovi quello
Che già tanto bramaste, omai presente.
Nè senza alta ragion, che il suo rubello
Popolo in un s'accoglia, il Ciel consente;
Ogni vostro nemico ha qui congiunto
Per fornir molte guerre in un sol punto.

Noi raccorrem molte vittorie in una;
Nè fia maggiore il rischio o la fatica.
Non sia, non sia tra voi temenza alcuna
In veder così grande oste nimica;
Chè, discorde fra sè, mal si raguna,
E negli ordini suoi sè stessa intrica;
E di chi pugni il numero fia poco:
Mancherà il core a molti, a molti il loco.

Queiche incontra verranci uomini ignudi
Fian, per lo più, senza vigor, senz'arte;
Che dal lor ozio, o dai servili studi
Sol violenza or allontana e parte.
Le spade omai tremar, tremar gli scudi,
Tremar veggio le insegne in quella parte;
Conosco i suoni incerti e i dubbi moti;
Veggio la morte loro ai segni noti.

Quel capitan, che cinto d'ostro e d'oro
Dispon le squadre, e par sì fero in vista,
Vinse forse talor l'Arabo o il Moro;
Ma il suo valor non fia ch'a noi resista.
Che farà, benchè saggio, in tanta loro
Confusione, e sì torbida e mista?
Mal noto è, credo, e mal conosce i sui,
Ed a pochi può dir: Tu fosti, io fui.

Ma capitano i'son di gente eletta:

Pugnammo un tempo e trionfammo insieme,
E poscia un tempo a mio voler l'ho retta.

Di chi di voi non so la patria e il seme?

Quale spada m'è ignota? o qual saetta,
Benchè per l'aria ancor sospesa treme,
Non saprei dir se è Franca o se d'Irlanda,
E quale appunto il braccio è che la manda?

Chiedo solite cose: ognun qui sembri Quel medesmo ch'altrove i'l'ho già visto; E l'usato suo zelo abbia, e rimembri L'onor suo, l'onor mio, l'onor di Cristo. Ite, abbattete gli empi, e i tronchi membri Calcate, e stabilite il santo acquisto. Chè più vi teugo a bada? assai distinto Negli occhi vostri il veggio: avete vinto.

Parve che nel fornir di tai parole
Scendesse un lampo lucido e sereno,
Come talvolta estiva notte suole
Scuoter dal manto suo stella o baleno;
Ma questo creder si potea che il Sole
Giuso il mandasse dal più interno seno;
E parve al capo irgli girando: e segno
Alcun pensollo di futuro regno.

Forse (se deve infra' celesti arcani
Prosontuosa entrar lingua mortale)
Angel custode fu che dai soprani
Cori discese, e il circondò con l'ale.
Mentre ordinò Goffredo i suoi Cristiani.
E parlò fra le schiere in guisa tale,
L'egizio capitan lento non fue
Ad ordinare, a confortar le sue.

Trasse le squadre fuor come veduto
Fu da lunge venirne il popol Franco;
E fece anch' ei l'esercito cornuto,
Co'fanti in mezzo e i cavalieri al fianco.
E per sè il corno destro ha ritenuto;
E prepose Altamoro al lato manco.
Muleasse fra loro i fanti guida,
E in mezzo è poi della battaglia Armida.

Col duce a destra è il re degl'Indiani, E Tisaferno e tutto il regio stuolo. Ma dove stender può ne'larghi piani L'ala sinistra più spedito il volo, Altamoro ha i re Persi e i re Africani, E i duo che manda il più fervente suolo. Quinci le frombe e le balestre e gli archi Esser tutti dovean rotate e scarchi. Così Emiren gli schiera; e corre anch'esso Per le parti di mezzo e per gli estremi: Per interpreti or parla, or per sè stesso; Mesce lodi e rampogne e pene e premi. Talor dice ad alcun: Perchè dimesso Mostri, soldato, il volto? e di che temi? Che puote un contra cento? io mi confido Sol con l'ombra fugarli e sol col grido.

Ad altri: O valoroso, or via con questa Faccia a ritôr la preda a noi rapita.
L'imagine ad alcuno in mente desta,
Gliela figura quasi e gliel'addita,
Della pregante patria, e della mesta
Supplice famigliuola sbigottita.
Credi, dicea, che la tua patria spieghi
Per la mia lingua in tai parole i preghi:

Guarda tu le mie leggi, e i sacri tèmpi
Fa'ch'io del sangue mio non bagni e lavi;
Assecura le vergini dagli empi,
E i sepolcri e le ceneri degli avi:
A te, piangendo i lor passati tempi,
Mostran la bianca chioma i vecchi gravi;
A te la moglie le mammelle e il petto,
Le cune e i figli e il marital suo letto.

A molti poi dicea: L'Asia campioni
Vi fa dell'onor suo: da voi s'aspetta
Contra que' pochi barbari ladroni
Acerba, ma giustissima vendetta.
Così con arti varie, in vari suoni
Le varie genti alla battaglia alletta.
Ma già tacciono i duci; e le vicine
Schiere non parte omai largo sonfine.

Grande e mirabil cosa era il vedere,
Quando quel campo e questo a fronte venne,
Come, spiegate in ordine le schiere,
Di mover già, già d'assalire accenne;
Sparse al vento ondeggiando ir le bandiere,
E ventolar su i gran cimier le penne;
Abiti, fregi, imprese, arme e colori,
D'oro e di ferro al Sol lampi e fulgori.

Sembra d'alberi densi alta foresta
L'un campo e l'altro; di tant'aste abbonda.
Son tesi gli archi e son le lance in resta;
Vibransi i dardi e rotasi ogni fionda;
Ogni cavallo in guerra anco s'appresta,
Gli odii e il furor del suo signor seconda;
Raspa, batte, nitrisce e si raggira,
Gonfia le nari, e fumo e foco spira.

Bello in sì bella vista anco è l'orrore, E di mezzo la téma esce il diletto: Nè men le trombe orribili e canore Sono agli orecchi il lieto e fero oggetto. Pure il campo Fedel, benchè minore, Par di suon più mirabile e d'aspetto; E canta in più guerriero e chiaro carme Ogni sua tromba, e maggior luce han l'arnie.

Fèr le trombe cristiane il primo invito;
Risposer l'altre ed accettàr la guerra.
S'inginocchiaro i Franchi, e riverito
Da lor fu il Cielo; indi baciar la terra.
Decresce in mezzo il campo; ecco è sparito;
L'un con l'altro nemico omai si serra.
Già fera zuffa è nelle corna; e avanti
Spingonsi già con la battaglia i fanti.

Or chi fu il primo feritor cristiano
Che facesse d'onor lodati acquisti?
Fosti, Gildippe, tu, che il grande Ircano
Che regnava in Ormus prima feristi
(Tanto di gloria alla femminea mano
Concesse il Cielo), e il petto a lui partisti.
Cade il trafitto; e nel cadere egli ode
Dar gridando i nemici al colpo lode.

Con la destra viril la donna stringe,
Poichè ha rotto il troncon, la buona spada,
E contra i Persi il corridor sospinge,
E il folto delle schiere apre e dirada.
Coglie Zopiro là dov'uom si cinge,
E fa che quasi bipartito ei cada:
Poi fier la gola, e tronca al crudo Alarco
Della voce e del cibo il doppio varco.

D'un mandritto Artaserse, Argeo dipunta, L'uno atterra stordito, e l'altro uccide. Poscia i pieghevol nodi, ond'è congiunta La manca al braccio, ad Ismael recide: Lascia, cadendo, il fren la man disgiunta; Su gli orecchi al destriero il colpo stride; Ei, che si sente in suo poter la briglia, Fugge a traverso, e gli ordini scompiglia.

Questi e molti altri, che in silenzio preme L'età vetusta, ella di vita toglie. Stringonsi i Persi e vanle addosso insieme, Vaghi d'aver le glorïose spoglie. Ma lo sposo fedel, che di lei teme, Corre in soccorso alla diletta moglie. Così congiunta la concorde coppia. Nella fida un'on le forze addoppia. Arte di schermo nova e non più udita

i magnanimi amanti usar vedresti:

blía di sè la guardia, e l'altrui vita

Difende intentamente e quella e questi.

Ribatte i colpi la guerriera ardita,

Che vengono al suo caro aspri e molesti;

Egli all'arme a lei dritte oppon lo scudo;

V'opporría, s'uopo fosse, il capo ignudo.

Propria l'altrui difesa, e propria face L'uno e l'altro di lor l'altrui vendetta. Egli dà morte ad Artabano audace, Per cui di Boecan l'isola è retta; E per l'istessa mano Alvante giace, Ch'osò pur di colpir la sua diletta. Ella fra ciglio e ciglio ad Arimonte, Che il suo fedel battea, parti la fronte.

Tal fean de'Persi strage; e vie maggiore
La fea de'Franchi il re di Sarmacante;
Ch'ove il ferro volgeva o il corridore,
Uccideva, abbattea cavallo o fante.
Felice è qui colui che prima more
Nè geme poi sotto al destrier pesante;
Perchè il destrier, se dalla spada resta
Alcun mal vivo avanzo, il morde e pesta.

Riman dai colpi d'Altanioro ucciso
Brunellone il membruto, Ardonio il grande.
L'elmetto all'uno e il capo è sì diviso,
Ch'ei ne pende su gli omeri a due bande:
Trafitto è l'altro insin là dove il riso
Ha suo principio, e il cor dilata e spande;
Tal che (strano spettacolo ed orrendo!)
Ridea sforzato, e si moría ridendo.

Nè solamente discacciò costoro

La spada micidial dal dolce mondo:

Ma spinti insieme a crudel morte foro

Gentonio, Guasco, Guido e il buon Rosmondo.

Or chi narrar potría quanti Altamoro

N'abbatte, e frange il suo destrier col pondo?

Chi dire i nomi delle genti uccise?

Chi del ferir, chi del morir le guise?

Non è chi con quel fero omai s'affronte, Nè chi pur lunge d'assalirlo accenne. Sol rivolse Gildippe in lui la fronte, Nè da quel dubbio paragon s'astenne. Nulla Amazone mai sul Termodonte Imbracciò scudo o maneggiò bipenne, Audace sì, com'ella audace inverso Al furor va del formidabil Perso. Ferillo ove splendea d'oro e di smalto Barbarico diadema in su l'elmetto; E il ruppe e sparse: onde il superbo ed alto Suo capo a forza egli è chinar costretto. Ben di robusta man parve l'assalto Al re pagano; e n'ebbe onta e dispetto: Nè tardò in vendicar le ingiurie sue; Chè l'onta e la vendetta a un tempo fue.

Quasi in quel punto in fronte egli percosse La donna di percossa in modo fella, Che d'ogni senso e di vigor la scosse: Cadea; ma il suo fedel la tenne in sella. Fortuna loro, o sua virtù pur fosse, Tanto bastògli; e non ferì più in ella: Quasi leon magnanimo che lassi, Sdegnando, uom che si giaccia, e guardi e passi.

Ormondo, intanto, alle cui fere mani
Era commessa la spietata cura,
Misto con false insegne è fra' Cristiani,
E i compagni con lui di sua congiura:
Così lupi notturni, i quai di cani
Mostrin sembianza, per la nebbia oscura
Vanno alle mandre, e spían come in lor s'entre,
La dubbia coda restringendo al ventre.

TASSO.

Giansiappressando; e non lontaño al fianco
Del pio Goffredo il fier Pagan si mise.
Ma come il Capitan l'orato e il bianco
Vide apparir delle sospette assise:
Ecco, gridò, quel traditor, che Franco
Cerca mostrarsi in simulate guise;
Ecco i suoi congiurati in me già mossi.
Così dicendo, al perfido avventossi.

Mortalmente piagòllo; e quel fellone
Non fêre, non fa schermo e non s'arretra;
Ma, come innanzi agli occhi abbia il Gorgone
(E fu cotanto audace), or gela e impetra.
Ogni spada ed ogni asta a lor s'oppone,
E si vòta in lor soli ogni faretra.
Va in tanti pezzi Ormondo e i suoi consorti,
Che il cadavero pur non resta ai morti.

Poi che di sangue ostil si vede asperso.
Entra in guerra Goffredo, e là si volve
Ove appresso vedea che il duce Perso
Le più ristrette squadre apre e dissolve,
Sì che il suo stuolo omai n'andría disperso,
Come anzi l'austro l'africana polve.
Vêr lui si drizza, e i suoi sgrida e minaccia,
T. fermando chi fugge, assal chi caccia.

Comincian qui le due feroci destre Pugna, qual mai non vide Ida nè Xanto. Ma segue altrove aspra tenzon pedestre Fra Baldovino e Muleasse intanto; Nè ferve men l'altra battaglia equestre, Appresso il colle, all'altro estremo canto, Ove il barbaro duce delle genti Pugna in persona, e seco ha i duo potenti.

Il rettor delle turbe e l'un Roberto
Fan crudel zuffa; e lor virtu s'agguaglia.
Ma l'Indïan dell'altro ha l'elmo aperto,
E l'arme tuttavia gli fende e smaglia.
Tisaferno non ha nemico certo
Che gli sia paragon degno in battaglia;
Ma scorre ove la calca appar più folta,
E mesce varia uccisïone e molta.

Così si combatteva; e in dubbia lance Col timor le speranze eran sospese. Pien tutto il campo è di spezzate lance, Di rotti scudi e di troncato arnese; Di spade, ai petti, alle squarciate pance Altre confitte, altre per terra stese; Di corpi, altri supini, altri co' volti, Quasi mordendo il suolo, al suol rivolti. Giace il cavallo al suo signore appresso: Giace il compagno appo il compagno estinto; Giace il nemico appo il nemico; e spesso Sul morto il vivo, il vincitor sul vinto. Non v'è silenzio, e non v'è grido espresso; Ma odi un non so che roco e indistinto: Fremiti di furor, mórmori d'ira, Gemiti di chi langue e di chi spira.

L'armi, che già sì liete in vista foro,
Faceano or mostra spaventosa e mesta:
Perduti ha i lampi il ferro, i raggi l'oro.
Nulla vaghezza ai bei color più resta.
Quanto apparia d'adorno e di decoro
Ne' cimieri e ne' fregi, or si calpesta;
La polve ingombra ciò ch'al sangue avanza:
Tanto i campi mutata avean sembianza!

Gli Arabi allora e gli Etropi e i Mori, Che l'estremo tenean del lato manco, Giansi spiegando e distendendo in fuori; Indi giravan de'nemici al fianco: Ed omai sagittari e frombatori Molestavan da lunge il popol Franco, Quando Rinaldo e il suo drappel si mosse, "arve che tremoto e tuono fosse. Assimiro di Meroe infra l'adusto
Stuol d'Etropia era il primier de'forti.
Rinaldo il colse ove s'annoda al busto
Il nero collo, e il fe cader tra'morti.
Poi ch'eccitò della vittoria il gusto,
L'appetito del sangue e delle morti
Nel fero vincitore, egli fe cose
Incredibili, orrende e mostruose.

Diè più morti che colpi: e pur frequente De' suoi gran colpi la tempesta cade. Qual tre lingue vibrar sembra il serpente, Chè la prestezza d'una il persuade; Tal credea lui la sbigottita gente Con la rapida man girar tre spade. L'occhio al moto deluso il falso crede; E il terrore a que' mostri accresce fede.

I libici tiranni e i negri regi
L'un nel sangue dell'altro a morte stese.
Dier sovra gli altri i suoi compagni egregi,
Cui d'emulo furor l'esempio accese.
Cadeane con orribili dispregi
L'infedel plebe, e non facea difese.
Pugna questa non è, ma strage sola;
Chè quinci oprano il ferro, indi la gola.

Ma non lunga stagion volgon la faccia, Ricevendo le piaghe in nobil parte; Fuggon le turbe; e sì il timor le caccia, Ch'ogni ordinanza lor scompagna e parte. Ma segue pur senza lasciar la traccia, Sinchè le ha in tutto dissipate e sparte; Poi si raccoglie il vincitor veloce, Chè sovra i più fugaci è men feroce.

Qual vento, a cui s'oppone o selva o colle, Doppia nella contesa i soffi e l'ira, Ma con fiato più placido e più molle Per le campagne libere poi spira; Come fra scogli il mar spuma e ribolle, E nell'aperto onde più chete aggira; Così quanto contrasto avea men saldo, Tanto scemava il suo furor Rinaldo.

Poi che sdegnossi in fuggitivo dorso Le nobil ire ir consumando invano, Verso la fanteria voltò suo corso, Ch'ebbe l'Arabo al fianco e l'Africano: Or nuda è da quel lato; e chi soccorso Dar le doveva, o giace, od è lontano. Vien da traverso; e le pedestri schiere La gente d'arme impetuosa fère. Ruppe l'aste e gl'intoppi, e il violento Impeto vinse, e penetrò fra esse; Le sparse e l'atterrò: tempesta o vento Men tosto abbatte la pieghevol mèsse. Lastricato col sangue è il pavimento D'armi o di membra perforate e fesse; E la cavalleria correndo il calca Senza ritegno, e fera oltre sen valca.

Giunse Rinaldo ove sul carro aurato Stavasi Armida in militar sembianti; E nobil guardia avea da ciascun lato De' baroni seguaci e degli amanti: Noto a più segni, egli è da lei mirato Con occhi d'ira e di desio tremanti. Ei si tramuta in volto un cotal poco; Ella si fa di gel, divien poi foco.

Declina il carro il cavaliero, e passa,
E fa sembiante d'uom cui d'altro cale.
Ma senza pugna già passar non lassa
Il drappel congiurato il suo rivale:
Chi il ferro stringe in lui, chi l'asta abbassa;
Ella stessa in su l'arco ha già lo strale;
Spingea le mani, e incrudelía lo sdegno:
Ma la placava, e n'era amor ritegno.

Sorse amor contra l'ira, e fe palese
Che vive il foco suo ch'ascoso tenne.
La man tre volte a saettar distese,
Tre volte essa inchinolla, e si ritenne.
Pur vinse alfin lo sdegno; e l'arco tese,
E fe volar del suo quadrel le penne.
Lo stral volò; ma con lo strale un voto
Subito uscì, che vada il colpo a vòto.

Torría ben ella che il quadrel pungente
Tornasse indietro, e le tornasse al core:
Tanto poteva in lei, benchè perdente
(Or che potría vittorroso?), amore.
Ma di tal suo pensier poi si ripente,
E nel discorde sen cresce il furore.
Così or paventa ed or desia che tocchi
Appieno il colpo, e il segue pur con gli occhi.

Ma non fu la percossa invan diretta,
Ch'al cavalier sul duro usbergo è giunta:
Duro ben troppo a femminil saetta,
Che, di pungere in vece, ivi si spunta.
Egli le volge il fianco: ella, negletta
Esser credendo, e d'ira arsa e compunta,
Scocca l'arco più volte, e non fa piaga,
mentre ella saetta, amor lei piaga.

Sì dunque impenetrabile è costri,
Fra sè dicea, che forza ostil non cura?
Vestirebbe mai forse i membri sui
Di quel d'aspro ond'ei l'alma ha sì dura?
Colpo d'occhio o di man non puote in lui:
Di tai tempre è il rigor che l'assecura:
E inerme io vinta sono, e vinta atmata;
Nemica, amante, egualmente sprezzata.

Or qual arte novella, e qual m'avanza Nova forma in cui possa anco mutarmi? Misera! e nulla aver degg'io speranza Ne'cavalieri miei; chè veder parmi, Anzi pur veggio, alla costui possanza Tutte le forze frali e tutte l'armi. E ben vedea de'suoi campioni estinti Altri giacerne, altri abbattuti e vinti.

Soletta a sua difesa ella non basta;
E già le pare esser prigiona e serva;
Nè s'assecura (e presso l'arco ha l'asta)
Nell'arme di Dïana o di Minerva.
Qual è timido cigno, a cui sovrasta
Col fero artiglio l'aquila proterva,
Ch'a terra si rannicchia, e china l'ali;
I suoi timidi moti eran cotali.

Ma il principe Altamor (che sino allora
Fermar de' Persi procurò lo stuolo
Ch'era già in piega, e in fuga ito sen fòra;
Ma il ritenea, benchè a fatica, ei solo)
Or tal veggendo lei, ch'amando adora,
Là si volge di corso, anzi di volo,
E il suo onor abbandona e la sua schiera:
Purchè costei si salvi, il mondo pèra.

Al mal difeso carro egli fa scorta, E col ferro le vie gli sgombra avante. Ma da Rinaldo e da Goffredo è morta E fugata sua schiera in quell'istante. Il misero sel vede e sel comporta, Assai miglior, che capitano, amante. Scorge Armida in securo; e torna poi, Intempestiva aita, ai vinti suoi;

Chè da quel lato de'Pagani il campo
Irreparabilmente è sparso e sciolto,
Ma dall'opposto, abbandonando il campo
Agl'infedeli, i Franchi il tergo han vòlto.
Ebbe l'un de'Roberti a pena scampo,
Ferito dal nemico il petto e il volto:
L'altro è prigion d'Adrasto. In cotal guisa
La sconfitta egualmente era divisa.

Prende Goffredo allor tempo opportuno; Riordina sue squadre, e fa ritorno Senza indugio alla pugna; e così l'uno Viene ad urtar nell'altro intero corno. Tinto sen vien di sangue ostil ciascuno, Ciascun di spoglie trionfali adorno. La vittoria e l'onor vien da ogni parte: Sta dubbia in mezzo la Fortuna e Marte.

Or, mentre in guisa tal fera tenzone È tra il fedele esercito e il pagano, Salse in cima alla torre ad un balcone. E mirò, benchè lunge, il fier Soldano; Mirò, quasi in teatro od in agone, L'aspra tragedia dello stato umano: I vari assalti e il fero orror di morte, E i gran giochi del caso e della sorte.

Stette attonito alquanto e stupefatto
A quelle prime viste; e poi s'accese,
E desiò trovarsi anch'egli in atto
Nel periglioso campo all'alte imprese:
Nè pose indugio al suo desir: ma ratto
D'elmo s'armò; ch'aveva ogni altro arnese;
Su su, gridò, non più, non più dimora;
Convien ch'oggi si vinca o che si mora.

O che sia forse il provveder divino Che spira in lui la furiosa mente, Perchè quel giorno sian del palestino Imperio le reliquie in tutto spente; O che sia ch'alla morte omai vicino D'andarle incontra stimular si sente; Impetuoso e rapido disserra La porta, e porta inaspettata guerra.

E non aspetta pur che i feri inviti Accettino i compagni; esce sol esso, E sfida sol mille nemici uniti; E sol fra mille intrepido s'è messo. Ma dall'impeto suo quasi rapiti Seguon poi gli altri, ed Aladino stesso. Chi fu vil, chi fu cauto, or nulla teme: Opera di furor più che di speme.

Quei che prima ritrova il Turco atroce, Caggiono ai colpi orribili improvvisi; E in condur loro a morte è si veloce, Ch' uom non li vede uccidere, ma uccisi. Dai primieri a'sezzai, di voce in voce, Passa il terror, vanno i dolenti avvisi; Tal che il vulgo fedel della Soria "umultuando già quasi fuggia.

Ma con men di terrore e di scompiglio L'ordine e il loco suo fu ritenuto Dal Guascon, benchè prossimo al periglio All'improvviso ei sia colto e battuto. Nessun dente giammai, nessun artiglio O di silvestre o d'animal pennuto Insanguinossi in mandra o tra gli augelli, Come la spada del Soldan tra quelli:

Sembra quasi famelica e vorace;
Pasce le membra quasi, e il sangue sugge.
Seco Aladin, seco lo stuol seguace
Gli assediatori suoi percote e strugge.
Ma il buon Raimondo accorre ove disface
Soliman le sue squadre, e già nol fugge,
Sebben la fera destra ei riconosce,
Onde percosso ebbe mortali angosce.

Pur di nuovo l'affronta, e pur ricade,
Pur ripercosso ove fu prima offeso;
E colpa è sol della soverchia etade,
A cui soverchio è de'gran colpi il peso.
Da cento scudi fu, da cento spade
Oppugnato in quel tempo anco e difeso.
Ma trascorre il Soldano, o che sel creda
Morto del tutto, o il pensi agevol preda.

Sovra gli altri ferisce, e tronca e svena, E in poca piazza fa mirabil prove. Ricerca poi, come furore il mena, A nuova uccision materia altrove. Qual da povera mensa a ricca cena Uom stimolato dal digiun si move, Tal vanne a maggior guerra ov'egli sbrame La sua di sangue infuriata fame.

Scende egli giù per le abbattute mura. E s'indirizza alla gran pugna in fretta. Ma il furor ne'compagni, e la paura Riman, che i suoi nemici han già concetta: E l'una schiera d'asseguir procura Quella vittoria ch'ei lasciò imperfetta; L'altra resiste sì, ma non è senza Segno di fuga omai la resistenza.

Il Guascon ritirandosi cedeva;
Ma se ne gia disperso il popol siro.
Eran presso all'albergo ove giaceva
Il buon Tancredi; e i gridi entro s'udiro.
Dal letto il fianco infermo egli solleva,
Vien sulla vetta, e volge gli occhi in giro;
Vede, giacendo il conte, altri ritrarsi,
Altri del tutto già fugati e sparsi.

Virtù, ch'a'valorosi unqua non manca,
Perchè languisca il corpo fral, non langue;
Ma le piagate membra in lui rinfranca,
Quasi in vece di spirito e di sangue.
Del gravissimo scudo arma ei la manca;
E non par grave il peso al braccio esangue:
Prende con l'altra man l'ignuda spada
(Tanto basta all'uom forte), e più non bada;

Ma giù sen viene, e grida: Ove fuggite,
Lasciando il signor vostro in preda altrui?
Dunque i barbari chiostri e le meschite
Spiegheran per trofeo l'arme di lui?
Or, tornando in Guascogna, al figlio dite
Che morì il padre onde fuggiste vui.
Così lor parla; e il petto nudo e infermo
A mille armati e vigorosi è schermo.

E col grave suo scudo, il qual di sette
Dure cuoia di tauro era composto,
E che alle terga poi di tempre elette
Un coperchio d'acciaio ha soprapposto,
Tien dalle spade, e tien dalle saette,
Tien da tutt'arme il buon Raimondo ascosto;
E col ferro i nemici intorno sgombra
Sì, che giace securo e quasi all'ombra.

Respirando risorge in spazio poco
Sotto il fido riparo il vecchio accolto,
E si sente avvampar di doppio foco,
Di sdegno il core e di vergogna il volto;
E drizza gli occhi accesi a ciascun loco,
Per riveder quel fero onde fu colto.
Ma, nol vedendo, freme; e far prepara
Ne' seguaci di lui vendetta amara.

Ritornan gli Aquitani, e tutti insieme
Seguono il duce al vendicarsi intento.
Lo stuol, che dianzi osava tanto, or teme:
Audacia passa ov'era pria spavento:
Cede chi rincalzò; chi cesse, or preme.
Così varian le cose in un momento.
Ben fa Raimondo or sua vendetta, e sconta
Pur di sua man con cento morti un'onta.

Mentre Raimondo il vergognoso sdegno Sfogar ne'capi più sublimi tenta, Vede l'usurpator del nobil regno Che fra' primi combatte, e gli s'avventa: E il fêre in fronte, e nel medesmo segno Tocca e ritocca e il suo colpir non lenta; Onde il re cade, e con singulto orrendo La terra, ove regnò, morde morendo. Poi ch'unascorta èlunge el'altra uccisa, In color, che restar, vario è l'affetto: Alcun, di belva infurrata in guisa, Disperato nel ferro urta col petto; Altri temendo, di campar s'avvisa, E là rifugge ov'ebbe pria ricetto. Ma tra'fuggenti il vincitor commisto Entra, e fin pone al glorioso acquisto.

Presa è la rôcca; e su per l'alte scale
Chi fugge è morto, e in su le prime soglie;
E nel sommo di lei Raimondo sale,
E nella destra il gran vessillo toglie;
E incontra ai duo gran campi il trionfale
Segno della vittoria al vento scioglie.
Ma già nol guarda il fier Soldan, che lunge
E di là fatto, ed alla pugna giunge.

Giunge in campagna tepida e vermiglia, Che d'ora in ora più di sangue ondeggia, Sì che il regno di morte omai somiglia, Ch'ivi i tr'ionfi suoi spiega, e passeggia. Vede un destrier che con pendente briglia, Senza rettor, trascorso è fuor di greggia; Gli gitta al fren la mano, e il vôto dorso Montando preme, e poi lo spinge al corso. Grande, ma breve aita apportò questi
Ai Saracini impauriti e lassi:
Grande, ma breve fulmine il diresti,
Che inaspettato sopraggiunga e passi;
Ma del suo corso momentaneo resti
Vestigio eterno in dirupati sassi.
Cento ei n'uccise e più; pur di duo soli
Non fia che la memoria il tempo involi.

Gildippe ed Odoardo, i casi vostri
Duri ed acerbi, e i fatti onesti e degni
(Se tanto lice a' miei toscani inchiostri)
Consacrerò fra' pellegrini ingegni,
Sì ch' ogni età, quasi ben nati mostri
Di virtute e d'amor, v'additi e segni;
E col suo pianto alcun servo d'Amore
La morte vostra e le mie rime onore.

La magnanima donna il destrier volse
Dove le genti distruggea quel crudo,
E di duo gran fendenti appieno il colse;
Ferigli il fianco, e gli parti lo scudo.
Grida il crudel, ch'all'abito raccolse
Chi costei fosse: Ecco la putta e il drudo:
Meglio per te s'avessi il fuso e l'ago,
Che in tua difesa aver la spada e il vago.

Qui tacque; e, di furor più che mai pieno Drizzò percossa temeraria e fera, Ch'osò, rompendo ogni arme, entrar nel seno Che de'colpi d'Amor degno sol era. Ella, repente abbandonando il freno, Sembiante fa d'uom che languisca e pêra: E ben sel vede il misero Odoardo, Mal fortunato difensor, non tardo.

Che far dee nel gran caso? ira e pietade
A varie parti in un tempo l'affretta:
Questa all'appoggio del suo ben che cade;
Quella a pigliar del percussor vendetta.
Amore indifferente il persuade
Che non sia l'ira e la pietà negletta.
Con la sinistra man corre al sostegno;
L'altra ministra ei fa del suo disdegno.

Ma voler e poter che si divida,
Bastar non può contra il Pagan sì forte;
Talchè nè sostien lei, nè l'omicida
Della dolce alma sua conduce a morte.
Anzi avvien che il Soldano a ldi recida
Il braccio, appoggio alla fedel consorte;
Onde cader lasciolla: ed egli presse
Le membra a lei con le sue membra stesse.

Come olmo a cui la pampinosa pianta Cupida s'avviticchi e si marite, Se ferro il tronca, o turbine lo schianta, Trae seco a terra la compagna vite; Ed egli stesso il verde, onde s'ammanta, Le sfronda, e pesta l'uve sue gradite; Par che sen dolga, e, più che il proprio fato, Di lei gl'incresca che gli more a lato:

Così cade egli; e sol di lei gli duole, Che il Cielo eterna sua compagna fece. Vorrian formar, nè pôn formar parole; Forman sospiri di parole in vece: L'un mira l'altro; e l'un, pur come suole, Si stringe all'altro, mentre ancor ciò lece: E si cela in un punto ad ambi il die; E congiunte sen van l'anime pie.

Allor scioglie la Fama i vanni al volo, Le lingue al grido, e il duro caso accerta: Nè pur n'ode Rinaldo il rumor solo, Ma d'un messaggio ancor nova più certa. Sdegno, dover, benevolenza e duolo Fan ch'all'alta vendetta ei si converta: Ma il sentier gli attraversa, e fa contrasto Su gli occhi del Soldano il grande Adrasto. Gridava 'l re feroce: Ai segni noti
Tu sei pur quegli alfin ch'io cerco e bramo:
Scudo non è ch'io non riguardi e noti,
Ed a nome tutt'oggi invan ti chiamo.
Or solverò della vendetta i voti
Col tuo capo al mio nume. Omai facciamo
Di valor, di furor qui paragone,
Tu nemico d'Armida, ed io campione.

Così lo sfida; e di percosse orrende
Pria su la tempia il fêre, indi nel collo.
L'elmo fatal (chè non si può) non fende;
Ma lo scote in arcion con più d'un crollo.
Rinaldo lui sul fianco in guisa offende,
Che vana vi saría l'arte d'Apollo.
Cade l'uom smisurato, il rege invitto;
E n'è l'onore ad un sol colpo ascritto.

Lo stupor, di spavento e d'orror misto, Il sangue e i cori ai circostanti agghiaccia: E Soliman, ch'estranio colpo ha visto, Nel cor si turba, e impallidisce in faccia: E, chiaramente il suo morir previsto, Non si risolve, e non sa quel che faccia; Cosa insolita in lui: ma che non regge Degli affari quaggiù l'eterna legge? Come vede talor torbidi sogni
Ne'brevi sonni suoi l'egro o l'insano;
Pargli ch'al corso avidamente agogni
Stender le membra, e che s'affanni invano;
Chè ne'maggiori sforzi a'suoi bisogni
Non corrisponde il piè stanco e la mano;
Scioglier talor la lingua e parlar vuole,
Ma non segue la voce o le parole:

Così allora il Soldan vorría rapire
Pur sè stesso all'assalto, e se ne sforza:
Ma non conosce in sè le solite ire,
Nè sè conosce alla scemata forza.
Quante scintille in lui sorgon d'ardire,
Tante un secreto suo terror n'ammorza:
Volgonsi nel suo cor diversi sensi;
Non che fuggir, non che ritrarsi pensi.

Giunge all'irresoluto il vincitore:

E in arrivando (o che gli pare) avanza

E di velocitate e di furore

E di grandezza ogni mortal sembianza.

Poco ripugna quel; pur, mentre more,

Già non oblia la generosa usanza:

Non fugge i colpi e gemito non spande,

Nè atto fa, se non altero e grande.

Poichèil Soldan, che spesso in lunga guerra, Quasi novello Antèo, cadde e risorse
Più fero ognora, alfin calcò la terra
Per giacer sempre, intorno il suon ne corse:
E Fortuna, che varia e instabil erra,
Più non osò por la vittoria in forse;
Ma fermò i giri, e sotto i duci stessi
S'unì co' Franchi, e militò con essi.

Fugge, non ch'altri, omai la regia schiera Ov'è dell'Orrente accolto il nerbo. Già fu detta immortale; or vien che pêra Ad onta di quel titolo superbo. Emireno a colui c'ha la bandiera, Tronca la fuga, e parla in modo acerbo: Non se'tu quel ch'a sostener gli eccelsi Segni del mio signor fra mille i'scelsi?

Rimedon questa insegna a te non diedi, Acciò che indietro tu la riportassi. Dunque, codardo, il capitan tuo vedi. In zuffa co' nemici, e solo il lassi? Che brami? di salvarti? or meco riedi; Chè per la strada presa a morte vassi. Combatta qui chi di campar desía: La via d'onor della salute è via. Riede in guerra colui, ch'arde di scorno.

Usa ei con gli altri poi sermon più grave:

Talor minaccia e fêre; onde ritorno

Fa contra il ferro chi del ferro pave.

Così rintegra del fiaccato corno

La miglior parte, e speme anco pur ave.

E Tisaferno più ch'altri il rincora,

Ch'orma non torse per ritrarsi ancora.

Meraviglie quel di fe Tisaferno:

I Normandi per lui furon disfatti:
Fe de' Fiamminghi strano empio governo:
Gernier, Ruggier, Gherardo a morte ha tratti.
Poi ch'alle mète dell' onore eterno
La vita breve prolungò co'fatti,
Quasi di viver più poco gli caglia,
Cerca il rischio maggior della battaglia.

Vide ei Rinaldo: e, benchè omai vermigli Gli azzurri suoi color sian divenuti, E insanguinati l'aquila gli artigli E il rostro s'abbia, i segni ha conosciuti. Ecco, disse, i grandissimi perigli: Qui prego il Ciel che il mio ardimento aiuti, E veggia Armida il destato scempio: "Tacon, s'io vinco, i'voto l'arme al tempio. Così pregava: e le preghiere îr vôte, Chè il sordo suo Macon nulla n'udiva. Quale il leon si sferza e si percote Per isvegliar la ferità nativa, Tal ei suoi sdegni desta, ed alla cote D'amor gli aguzza, ed alle fiamme avviva. Tutte sue forze aduna, e si ristringe Sotto l'arme all'assalto, e il destrier spinge.

Spinse il suo contra lui, che in atto scerse D'assalitor, il cavalier latino.
Fe lor gran piazza in mezzo, e si converse Allo spettacol fero ogni vicino.
Tante fur le percosse, e sì diverse Dell'italico eroe, del saracino,
Ch'altri per meraviglia obliò quasi
L'ire e gli affetti propri e i propri casi.

Ma l'un percote sol: percote e impiaga L'altro, c'ha maggior forza, armi più ferme. Tisaferno di sangue il campo allaga Con l'elmo aperto, e dello scudo inerme. Mira del suo campion la bella maga Rotti gli arnesi, e più le membra inferme; E gli altri tutti impauriti in modo, Che frale omai gli stringe e debil nodo. Già di tanti guerrier cinta e munita,
Or rimasa nel carro era soletta:
Teme di servitute, odia la vita,
Dispera la vittoria e la vendetta.
Mezza tra furiosa e sbigottita
Scende, ed ascende un suo destriero in fretta:
Vassene e fugge; e van seco pur anco
Sdegno ed Amor, quasi duo veltri al fianco.

Tal Cleopatra al secolo vetusto
Sola fuggia dalla tenzon crudele,
Lasciando incontro al fortunato Augusto
Ne'marittimi rischi il suo fedele;
Che, per amor fatto a sè stesso ingiusto,
Tosto seguì le solitarie vele.
E ben la fuga di costei secreta
Tisaferno seguía; ma l'altro il vieta.

Al Pagan, poi che sparve il suo conforto.
Sembra che insieme il giorno e il soltramonte:
Ed a lui che il ritiene a si gran torto,
Disperato si volge, e il fiede in fronte.
A fabbricare il fulmine ritorto
Vie più leggier cade il martel di Bronte;
E col grave fendente in modo il carca,
Che il percosso la testa al petto inarca.

Tosto Rinaldo si dirizza, ed erge
E vibra il ferro, e, rotto il grosso usbergo,
Gli apre le coste, e l'aspra punta immerge
In mezzo 'l cor, dov'ha la vita albergo.
Tant'oltre va, che piaga doppia asperge
Quinci al Pagano il petto, e quindi il tergo;
E largamente all'anima fugace
Più d'una via nel suo partir si face.

Allor si ferma a rimirar Rinaldo
Ove drizzi gli assalti, ove gli aiuti;
E de' Pagan non vede ordine saldo,
Ma gli stendardi lor tutti caduti.
Qui pon fine alle morti, e in lui quel caldo
Di sdegno marzïal par che s'attuti.
Placido è fatto; e gli si reca a mente
La donna che fuggia sola e dolente.

Ben rimirò la fuga: or da lui chiede Pietà, che n'abbia cura e cortesia; E gli sovvien che si promise in fede Suo cavalier quando da lei partía. Si drizza ov'ella fugge, ov'egli vede Il piè del palafren segnar la via. Giunge ella intanto in chiusa opaca chiostra, Ch'a solitaria morte atta si mostra. Piacquele assaiche in quelle valli ombrose L'orme sue erranti il caso abbia condutte. Qui scese del destriero, e qui depose E l'arco e la faretra e l'arme tutte: Arme infelici, disse, e vergognose, Ch'uscite fuor della battaglia asciutte, Qui vi depongo; e qui sepolte state, Poichè le ingiurie mie mal vendicate.

Ah! ma non fia che fra tant'armi e tante Una di sangue oggi si bagni almeno? S'ogni altro petto a voi par di diamante, Oserete piagar femminil seno. In questo mio, che vi sta nudo avante, I pregi vostri e le vittorie siéno. Tenero ai colpi è questo mio; ben sallo Amor, che mai non vi saetta in fallo.

Dimostratevi in me (ch'io vi perdono
La passata viltà) forti ed acute.
Misera Armida, in qual fortuna or sono,
Se sol posso da voi sperar salute!
Poi ch'ognialtro rimedio è in me non buono,
Se non sol di ferute alle forute,
Sani piaga di stral piaga d'amore,
E sia la morte medicina al core.

Felice me, se nel morir non reco
Questa mia pèste ad infettar l'inferno!
Restine amor; venga sol sdegno or meco,
E sia dell'ombra mia compagno eterno:
O ritorni con lui dal regno cieco
A colui che di me fe l'empio scherno;
E se gli mostri tal, che in fere notti
Abbia riposi orribili e interrotti.

Qui tacque: e, stabilito il suo pensiero, Strale sceglieva il più pungente e forte; Quando giunse e mirolla il cavaliero Tanto vicina alla sua estrema sorte, Già compostasi in atto atroce e fero, Già tinta in viso di pallor di morte. Da tergo ei se le avventa e il braccio prende, Che già la fera punta al petto stende.

Si volse Armida, e il rimirò improvviso; Chè nol sentì quando da prima ei venne. Alzò le strida; e dall'amato viso Torse le luci disdegnosa, e svenne. Ella cadea, quasi fior mezzo inciso, Piegando il lento collo: ei la sostenne; Le fe d'un braccio al bel fianco colonna; E intanto al sen le rallentò la gonna.

E il bel volto e il bel seno alla meschina Bagnò d'alcuna lagrima pietosa. Quale a pioggia d'argento e mattutina Si rabbellisce scolorita rosa: Tal ella, rivenendo, alzò la china Faccia del non suo pianto or lagrimosa. Tre volte alzò le luci, e tre chinolle Dal caro oggetto; e rimirar nol volle.

E con man languidetta il forte braccio, Ch'era sostegno suo, schiva respinse: Tentò più volte, e non uscì d'impaccio; Chè vie più stretta ei rilegolla e cinse. Alfin raccolta entro quel caro laccio, Che le fu caro forse, e se n'infinse, Parlando incominciò di spander fiumi, Senza mai dirizzargli al volto i lumi:

O sempre, e quando parti e quando torni, Egualmente crudele, or chi ti guida? Gran meraviglia che il morir distorni, E di vita cagion sia l'omicida. Tu di salvarmi cerchi? a quali scorni, A quali, pene è riservata Armida? Conosco l'arti del fellone ignote; <sup>f</sup>a ben può nulla chi morir non puote.

Certo è scemo il tuo onor, se non s'addita Incatenata al tuo trionfo avanti Femmina or presa a forza e pria tradita: Quest'è il maggior de'titoli e de'vanti. Tempo fu ch'io ti chiesi e pace e vita; Dolce or saría con morte uscir di pianti: Ma non la chiedo a te; chè non è cosa, Ch'essendo dono tuo, non sia odiosa.

Per me stessa, crudel, spero sottrarmi
Alla tua feritade in alcun modo.

E se all'incatenata il tosco e l'armi
Pur mancheranno e i precipizi e il nodo,
Veggio secure vie; chè tu vietarmi
Il morir non potresti; e il Ciel ne lodo.
Cessa omaida'tuoi vezzi. Ah! par ch'ei finga:
Deh, come le speranze egre lusinga!

Così doleasi: e con le flebil onde,
Ch'amore e sdegno da' begli occhi stilla,
L'affettuoso pianto egli confonde,
In cui pudica la pietà sfavilla;
E con modi dolcissimi risponde:
Armida, il cor turbato omai tranquilla;
Non agli scherni, al regno io ti riservo;
Nemico no, ma tuo campione e servo.

Mira negli occhi miei, se al dir non vuoi Fede prestar, della mia fede il zelo. Nel soglio, ove regnar gli avoli tuoi, Riporti giuro; ed oh! piacesse al Cielo Ch'alla tua mente alcun de'raggi suoi Del paganesmo dissolvesse il velo, Com' io farei che in Oriente alcuna Non t'agguagliasse di regal fortuna.

Si parla, e prega, e i preghi bagna e scalda Or di lagrime rare or di sospiri: Onde, siccome suol nevosa falda Dov'arda il sole, o tepid'aura spiri; Così l'ira che in lei parea sì salda, Solvesi, e restan sol gli altri desiri. Ecco l'ancilla tua; d'essa a tuo senno Dispon, gli disse, e le fia legge il cenno.

In questo mezzo il capitan d'Egitto,
Che a terra vede il suo regal stendardo,
E vede a un colpo di Goffredo invitto
Cadere insieme Rimedon gagliardo,
E l'altro popol suo morto o sconfitto,
Non vuol nel duro fin parer codardo;
Ma va cercando (e non la cerca invano)
Illustre morte da famosa mano.

Contra il maggior Buglione il destrier punge; Chè nemico veder non sa più degno: E mostra ov'egli passa ov'egli giunge, Di valor disperato ultimo segno. Ma pria che arrivi a lui grida da lunge: Ecco per le tue mani a morir vegno; Ma tenterò, nella caduta estrema, Che la ruina mia ti colga e prema.

Così gli disse; e in un medesmo punto L'un verso l'altro per ferir si lancia. Rotto lo scudo, e disarmato e punto È il manco braccio al Capitan di Francia; L'altro da lui con sì gran colpo è giunto Sovra 'l confin della sinistra guancia, Che ne stordisce in su la sella; e, mentre Risorger vuol, cade, trafitto il ventre.

Morto il duce Emireno, omai sol resta Picciolo avanzo di gran campo estinto. Segue i vinti Goffredo, e poi s'arresta, Ch'Altamor vede a piè di sangue tinto, Con mezza spada e con mezzo elmo in testa, Da cento lance ripercosso e cinto. Grida egli a'suoi: Cessate; e tu, barone, Renditi, io son Goffredo, a me prigione.

43

TARRO.

Colui che sino allor l'animo grande
Ad alcun atto d'umiltà non torse,
Ora ch'ode quel nome onde si spande
Sì chiaro suon dagli Etropi all'Orse,
Gli risponde: farò quanto dimande;
Chène sei degno (e l'arme in man gli porse);
Ma la vittoria tua sopra Altamoro
Nè di gloria fia povera nè d'oro.

Me l'oro del mio regno, e me le gemme Ricompreran della pietosa moglie. Replica a lui Goffredo: Il Ciel non diemme Animo tal, che di tesor s'invoglie. Ciò che ti vien dall'indiche maremme, Abbiti pure, e ciò che Persia accoglie; Chè della vita altrui prezzo non cerco: Guerreggio in Asia, e non vi cambio o merco.

Tace: ed a'suoi custodi in guardia dàllo; E segue il corso poi de'fuggitivi.
Fuggon quegli ai ripari; ed intervallo
Della morte trovar non ponno quivi.
Preso è repente e pien di strage il vallo:
Corre di tenda in tenda il sangue in rivi,
E vi macchia le prede, e vi corrompe
Gli ornamenti barbarici e le pompe.

Così vince Goffredo: ed a lui tanto
Avanza ancor della d'urna luce,
Ch'alla città già liberata, al santo
Ostel di Cristo i vincitor conduce.
Nè pur deposto il sanguinoso manto,
Viene al tempio con gli altri il sommo duce;
E qui l'arme sospende, e qui devoto
Il gran sepolcro adora, e scioglie il voto.

FINE.

ì . • • • • 1 • • •

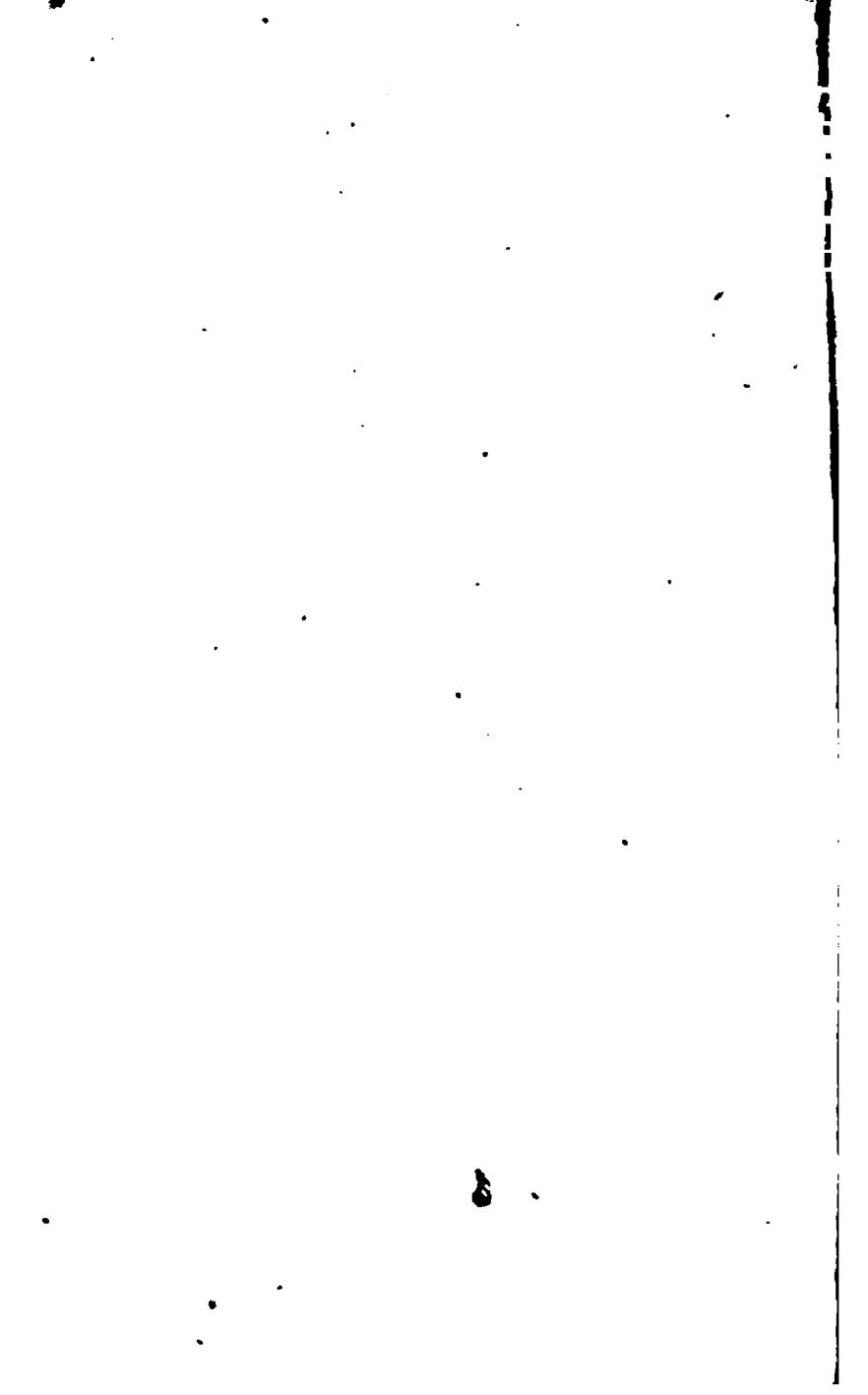

